

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



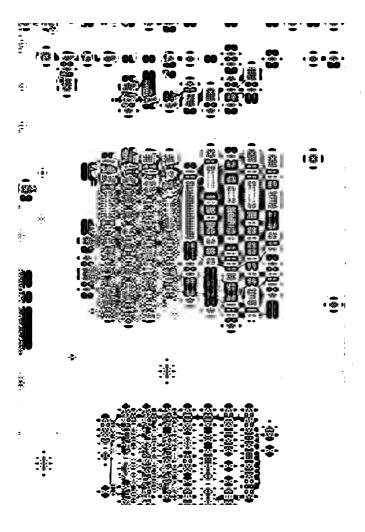

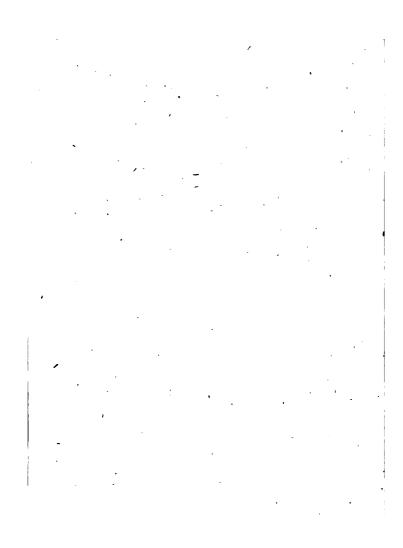

#### COLLECTION PORTATIVE

## D'OEUVRES CHOISIES

DE L. TITTÉRATURE FRANÇAISE

PUBLIÉE PAR

## L'ABBÉ MOZIN,

Auteur de deux Dictionnaires et de quantité d'antres ouvrages destinés à l'étude des langues allemande et française,

ET PAR

### CHARLES COURTIN,

Professeur des Sciences commerciales et des langues française et allemande; ancien maître à l'institut des Demoiselles et chef de celui de Commerce à Mannheim.

SECONDE SÉRIE.

Vingt-huitième Livraison.

STUTTGART,
CHEZ CHARLES HOFFWAND, LIBRAIRE.
1828.

## DELLARIO CITURINE

Primaper of the office of an of

The second

### BRETT BROKIN,

something the state of the section o

₹.

### CHART STATISTIN,

The state of the effect or a common managed at the control of the state of the control of the state of the control of the state of the control of the contro

ingang paggaman ng mga s

Comment of the second

N. CHARLES TO SEE TO HAND T

## MÉMOIRES

D'UNE

## CONTEMPORAINE,

OU

### SOUVENIRS D'UNE FEMME

SUR LES PRINCIPAUX PERSONDAGES

DE LA REPUBLIQUE, DU CONSULAT, DE L'EMPIRE, ETC.



Deuxième Volume.

STUTTGART,

CHARLES HOFFWARE, LIBRARE.

1828.

# CONTRIL CLUME

2 6 NOV. 1977 EL OF OXFORD

<sub>க</sub>்கூர் கொர

## MÉMOTRES

D'UNE

## CONTEMPORAINE.

CHAPITRE XLII.

Audience d'un ministre. - Projets de Lhermite sur moi. - Promenade à Bagutelle.

En rentrant chez moi, je trouvai une lettre de Moreau. Du ton de la plaisanterie, il me demandait des nouvelles de ma grossesse. Ses questions à ce sujet, et l'extrême tendresse qui respirait dans sa lettre, m'amenèrent à faire un retour sur moi-même. Le souvenir de l'entretien que nous avions eu ensemble avant notre séparation, et de tant de preuves de confiance et de bonté que j'avais reçues de lui, se présenta à mon esprit avec une telle vivacité, que

je sentis de nouveau toute l'étendue de mes torts envers celui qui avait des droits si sacrés à ma reconnaissance. Je m'accusais moi-même d'une grande ingratitude. Il semblait que la honte et le repentir me rendissent tout à coup à de meilleurs sentimens, et je formais pour la centième fois le ferme propos de reconquérir mes droits à l'amour d'un tel d'homme. Mais il était dans ma destifiée de prendre sans cesse les melleures résolutions et d'y manquer sans cesse.

La tendresse d'Aurélie pour sa fille avait réveillé en moi la désir d'avoir un enfant que je pusse chérir comme le mien. Ce désir m'avait fait embrasser primitivement avec ardeur l'idée que m'avait suggérée Moreau lui-même de feindre une grossesse. La lettre que je venais de recevoir, et les plaisanteries même de Moreau, me poussarent à grècuter un projet qui m'avait toujours souri ; et dès ce moment je commençai à feindre de légères indispositions, qui donnéerent bientôt à penser, que j'aurais aussi le bonheur d'être mère.

Ce sut dans cette circonstance que je reçus les adicux de D. L., sorce, disait il, de s'absenter pour quinze jours. Depuis qu'il m'avait présenté à Chaillot son ami prétendu, l'officier de nouvelle sabrique, je ne le voyais que rarement, et toujours avec une sorte de répugnance.

Son absence en de moment ne pouvait donc me déplaire; elle me devenait même agréable par presieure motifs. Le voyage de D. L. dura cinq semblines! Patrais finl par oublier tet libraine et ses perfides conseils; je serais sincèrement revenue à Moreau, si mon heureuse étoile m'eût séparée, pour jamais de mon mauvais génie; mais il était de l'intérêt de cet homme de m'enlacer plus que jamais dans les pièges qu'il me tendait depuis long tems. Déjà il, me connaissait trop bien pour ne pas prepare, à goup sur, les moyens de me ramener dans la voie funeste dont je semblais disposée à m'écarter, et mes boude ries n'étaient point propres à l'effrayer.

Après qu'il fut parti, je cessai de tenir rigueur aux amis de Morcau, qui de toutes parts
m'accablaient de bons procédés. Je me rendis
à toutes les invitations qu'on, voulait bien m'adresser. Ce fut à cette époque que je fis enfin
connacisance avec Mmc. de la Rue! elle était
alors plus près de trente que de vingt-cinq ans;
je la trouvai fort johe et parfaitement aimable;
sa tournure était d'une élégance rémarquable, et
elle possédait au suprême degré cet art si rare
aux dames françaises de faire ressortir les mointhres avantages de leur personne, et de supplier
par la grâce et le bon goût à tout ce qui peut
loss manques de sont de la régularité des traits

et de la beauté des formes. Je reviendrai plus tard sur ma courte liaison avec elles mais en ce moment je dois donner à mes lecteure l'idée d'un mérite à la fois plus brillant et plus élevé.

Pour remplir la promesse que j'avais faite à Lhermite, et satisfaire en même tems ma vive euriosité, j'avais demandé une audience au ministre des relations extérieures; cette audience m'avait été accordée sur le-champ. La fincsse et la bienveillance du regard qui m'accueillit, à mon entrée dans le cabinet du ministre, me rendit toute la confiance que j'avais perdue, et sans laquelle une femme ne saurait faire valoir ses avantages. Ce que j'entendais dire de la pénétration et de la supériorité d'esprit de M. de Talleyrand intimidait mon assurance accoutumées j'avais le désir de lui plaire, et je craignais qu'il ne me trouvât point à sa hauteur.

Dans son maintien comme sur son visage, régnait un air de souffrance qui contrastait avec la gaicté de ses discours, et annonçait cette force d'ame qui maîtrise toutes les douleurs physiques, et qu'il faut regarder comme un des indices certains des grands caractères.

Jamais les flatteries axagérées, qu'on m'avait jusqu'alors prodiguées dans le monde, n'excitigent en mai autant d'orgueil qu'un seul regard

approbateur, qu'un seul mot d'éloge de M. de Talleyrand.

» Madaine, vous avez quelqu'un à me recom-» mander, me dit le ministre : connaisse vous » les droits de votre portege? ou bien, à ton » eu l'esprit de penser que votre présente seule » favoriserait des prétentions assez mal fondées?

»— Je ne connais pas personnellement le sol-» liciteur; mais je connais un peu la personne » qui m'a priée d'intercéder pour lui. Jai pensé » que l'homme le plus aimable de France ne vou-» drait pas m'affliger par un refus, et je suis » venue.

»— Vous êtes beaucoup trop aimable, vous; même, Madame, pour remplir le personnage » de solliciteuse: c'est un rôle qu'il faut laisser » aux femmes de quarante ans. A votre âge, » Madame, on doit avoir assez à faire d'écouter » les solliciteurs.

> — Mon dieu! cela veut il dire que vous rezjetez ma demande?

»— Non, Madame; mais accorder aujourd'hui s ce serait me priver du plaisir de vous res voir; ce serait commettre une impardonnable s maladresse.

»— Et M. de Talleyrand n'en peut commettre vaucune, repris-je aussifôt avec une vivacije qui ale fit souvire. Quand pourrai je me présenv ter?

Tous les jours, Madame; cependant, pour sne, point vous exposer, au regret d'une course inutile, je vous prie de permettre que je svous assigne une nouvelle audience pour de main à deux heures.

Comme je n'ignorais point combien sont prédieux les momens d'un ministre, je voulus me retirer; mais M. de Talleyrand me retint encore pendant quelques minutes. Je sortis enfin plus contente de moi-même que je ne l'avais été depuis long-tems.

Ursule m'attendait dans la voiture: je passai le reste de la matince à courir avec elle chez les marchands. J'étais d'une gaieté folle, il semblait que la bonne opinion de M. de Talleyrand m'étevat à mes yeux. L'opinion que M. de Talleyrand m'avait donnée de lui liteme dans notré courte entrevue, était fort au dessus de celle que jé m'étais faite avant de le connaître personellement. Quel homme, entre tous ceux dont javais antéricurement recueille les témoignages sur son compte, aurait pu me faire comprendre le charinte de cette physionomie, sur laqu'elle se peint si bien touté la finesse de l'esprit qui l'annimé?

"Urstile," en 'me voyant remplir la volture de

paquets d'étoffes et de nombreuses bagatelles dont Tetais trop bien pourvue pour qu'elles fussent destinces à mon usage, ne doutait pas que Je n'eusse des presens a faile; et ene se Mattait Interieurement d'élre comprise dans mes larges-Ses. Teut-eire, en Pout authe theofistante son espoit ent-il ete fonde; mais , en ce moment, toutes mes pensees étaient tournées vers la mère d'Emma. Je fis arrêter la voiture au coin de la Tue du Helder. 'L'usage davoir un laquas derriere son equipage n'était point encore rétablis il ent ele mai seant à la compagne d'un general republicam de rappeler cette mode aristocratique. Bailleurs, mondomestique Joseph avait ete militaire: il aurait certainement cru, par un acte de domesticite trop servile, deroger aux souvenirs de sa gioire passee; et je naurais eu garde, ne tut-ce que par egard pour lui, de lui appoi lui de control de gent e gent pour lui, de lui fare une proposition de ce gent el la llui donc madresser a un des commissionnaires stationnes au coin de la rue; ce fut lui que la linguage de la rue; ce fut lui que la la commissionnaires de la rue; ce fut lui que la la commissionnaires de la rue; ce fut lui que la la commissionnaires de la rue; ce fut lui que la la commissionnaires de la rue; ce fut lui que la la commissionnaires de la rue; ce fut lui que la la commissionnaires de la rue; ce fut lui que la la commissionnaires de la rue; ce fut lui que la la commissionnaires de la rue; ce fut lui que la la commissionnaires de la rue de la rue; ce fut lui que la la commissionnaires de la rue de la rue; ce fut lui que la commissionnaires de la rue de la rue; ce fut lui que la commissionnaires de la rue de la rue; ce fut lui que la commissionnaires de la rue de la rue de la rue; ce fut lui que la commissionnaires de la rue de la rue; ce fut lui que la commissionnaires de la rue de la rue; ce fut lui que la commissionnaires de la rue de la rue; ce fut lui que la commissionnaires de la rue de la rue; ce fut lui que la commissionnaires de la rue de la rue; ce fut lui que la commissionnaires de la rue de la rue; ce fut lui que la commissionnaires de la rue de la rue de la rue de la rue; ce fut lui que la commissionnaire de la rue de la rue de la rue; ce fut lui que la commissionnaire de la rue de la rue; ce fut lui que la commissionnaire de la rue de la rue; ce fut lui que la commissionnaire de la rue; ce fut lui que la commissionnaire de la rue de la rue; ce fut lui que la commissionnaire de la rue; ce fut lui que la commissionnaire de la rue de la rue; ce fut lui que la commissionnaire de la rue de la rue; ce fut lui que la commissionnaire de la rue de la rue de la rue; ce fut lui que la commissionnaire de la rue de l chargeal du poids de toules les empletes que j'avais faites pour Aurefie: en lui enjoignant de me suivre jusqu'au numero de la maison dans laquelle elle était logée. Les yeux d'Orsule, qui n avait pas cesse d'épier les miens pendant tout le trajet, prirent une expression de mécontentement plus marquet, slorsque je lut enjoignis de

m'attendre dans la roiture. L'aysis beaucoup de boutés pour cette fille, que je traitais ordinairement plutôt, en demoisselle de compagnie que fan famme de chambre proprement dite. Peutetra, l'amité que l'avais pour elle m'auraitelle ponssés, en tout autre pocassion, à calmer son dépit par quelques paroles bienveillantes; mais le croyais démêler dans son ame l'avidité secrète qui lui faisait regretter un présent, plutôt que le chagrin de n'être, pas, dant cette circonstance, ma confidente et l'instrument de ma générosité: la passion d'appir ma toujours trouvée sans pitié, et le moindre soupeon d'un calcul quelconque n'a, dans ma vie, fait brusquement rompre une amitié de vingt ans.

Je revins au bout d'une heure: javais laisse Aurélie au comble de la joie; je retrouvai Ursule plus dépitée, s'il était possible, qu'au moment où je l'avais quittée. Dans la fougue de son humeur ralienne, elle ne craignit pas de prendre, avec moi un langage fort étrange: je ne parle de cette scène que parce qu'elle eut des témoins. Plus tard les circonstances en furent traduites a Morcau de la manière la plus infidèle. Le récit fut si bien envenimé, qu'une des premières lettres que je reçus d'Italie exigea le renvoi d'Ursule. Je n'avais rien à réfuser à Moreau, et je congédia la pauvre fille: mieux

etit valu cependant pour moi la garder a mon service maigré ses défauts. Celle qui fui suci céda devait exerter sur ma desthée future une influence bien plus funesté, par son empressement à encourager toutes les extravagances de ma conduite.

Ursule était véritablement hors d'elle-même. En rentrant au logis, il fallut épancher sa bile dans le sein des autres domestiques; de là les conjectures sur les motifs de la visite secréte que lavais faite dans une maison d'apparence suspecte; de là les recherches sur la personne que jétais allée visiter, recherches qui me furent dans la suits bien fatales, lorsque mes ensemis en firent obligeamment connaitre à Moreau le résultat.

Lhermite était venu pendant mon absence; nevint dans l'après-midi. Irritée contre ma femime de chambre, mécontente de B. Li, je ne me sérais sans doute pas donne la peine de dissimuler ma mauvaise humeur, si les souvenirs de la gracieuse réception de M. de Palleyrand ne m'eussent amplément consolée de toutes ces petites mésaventures. Quoique Lhermite seul m'ent suggéré la petite hardiesse à liquelle je devais ce commencement de rélations avec le ministre, je ne pouvais rependant vainte mes vielles preventions contre lui rout ce que je pouvais prese

dra sur mai c'était de lui montrer quelque polilosse ; mais, je, playrais, ny faire, davantage, on le la ragus donc avec ppe soute de bienveils lance, et je renopdis complaisamment à toutes ses guestions sur l'andience que j'avais obtenue le matin; je n'ajoutai rien à la vérité; mais ja m'étendis avec plaisir sur toutes les aimables qualités que j'avais cru reconnaître chéz M. de Talleyrand f'je racontai dans lie plus grand de tail toutes les circonstantes de tha viene can nino histère, et l'orgueil d'avoir phi ail ministre me Pendit exacte Jusqu'à la minutten our bush othi Cet orgueil, si grand qu'on weuille le supposer, était cependant très loin d'aller aussi haus que le pensait Lhermite : je no tardai pas a lui prouver qu'il prétendan en fain spéculer san ma manitencet surjout qu'il avait en grand tort de me schoisir in peten pour l'instrument de ses inine de chembre, mécontente de porprinfesquaire D'adord, il siy pris aven assez, d'adresse pour me faire tomber dans le piège qu'il tendait à mon amour-propre. Les complimens les plus sinceres en apparence les flatteries les plus douces, tout, fut mis, en courres toutefois ces flatteries prirent, hienich, up tel gefactere dierageration que je me grus obligée de laisser voir clairement me je njen étais point la dupe a ll y ausait eu greiment de la folie, aveg mon humeur neturellement si légère, a me dancer dans le dédate de la politique, à croire que je ponvais jouer un grand rôle dans les affaires, comme Lharmite s'efforçait de me le persuader. Curieuse copendant de connaître à fond toute sa pensée, je le laissai s'étendre sur le bonheur qui attendant une femme jeune, belle, et assez habile pour soumettre à son empire un homme d'état tel que M. de Talleyrand.

Quand il eut tout dit, je cherchai à lui démontrer, en peu de mots, qu'il s'abusait autant sur mon ambition, qui était loin d'être aussi immodérée, que sur la dispositon de M. de Talleyrand à se laisser dominer par une femme, si jeune, si belle et si habile qu'elle fût. Je lui rappelai que le ministre m'avait donné à entendre, avec une franchise aussi polic que spirituelle, qu'une femme de mon age et de mon humeur n'avait point à se meler d'affaires; qu'il fallait abjurer le rôle de solliciteuse; en un mot, que ses audiences particulières devaient être réservées à des personnages autrement graves qu'une folle qui s'imaginerait qu'avec vingt ans et de la beauté, on devait être sure d'arracher toutes les graces.

» — Mais, dit Libermite, d'un air inquiet, vous sètes surs qu'en ne vous refusers pas la réins'tégration de la persoane que vous aves bien

protègé m'obtient pas la faveur qu'il demande, pil n'aura pas mérité de l'obtenir. Dans ce cas, n je m'en fie à la politesse et à la bonne grâce du ministre pour m'annoncer, de la manière la plus aimable, que mon crédit à échoué; mais p c'est tout.

A ces mots; nouveaux regrets de Lhermite, pouvelles dolcances sur mon obstination à ne point profiter des avantages de ma position. Je ne répondis à tout cela que par les raisonnemens que j'avais déjà employés: comme il insistait toujours: » Monsieur, lui dis je d'un ton » sec, je vais vous parler avec franchise; depuis \* les premières visites dont vous m'avez honorce » avant mon depart pour Milan, je crois yous » avoir prouvé, avec une sorte de rudesse, que » je penetrais parfaitement vos projets et vos es-» pérances. Ma conduite envers vous, à Milan, » comme à Lyon, à dû vous prouver encore que » ma mémoire n'était point infidèle, et que je n'avais rien oublié. Vous avez su, en dernier » lieu, m'inspirer le désir d'être utile à nn hom-» me digne d'intérêt, et ce désir a pu seul me » déterminer à quitter pour un linstant la ligne rque je mictale promisi de suivre dans mes rap» ports avec vous. Votre langage actuel me sudonne à penser que vous avez compté revenir, se par se détéar; à l'exécution de vos premiers se projets. Vous vous êtes trompé, et je veux bien vous en avertir pour que vous ne m'oblisgiez point à sortir avec vous des bornes de la spolitesse; et à rompre les plus simples relatione desociété.»

Libermite était faux et rusés accontumé à dévorer patiemment toutes les l'unifilations, et béen résolu de remplir, la tout prix, la mission qu'pu lui avait donnée de capter ma confiance, il prit le seul parti qui lui restait à prendre, ce-lui de se contraîndre. Tout en maudissant mon arrogente francisse, il Preignit mêtre l'admirer la fermeté, l'indépendance et la sinéérité de mon daractère.

Pour de consoler du discours peu encourageant que je venais de luf adl'esser, j'acceptai Pinvitation qu'il me fit de ventr'voir chez lui une megaifique collection des vues de Naples et de Rome; qu'il avait rapportees d'Italie. Cette partie fat fixée au lendemain, et neus nous separames asset bons amis en apparence.

Le soir j'allai, suivant mon usage, faire une promenade: je me dirigeni vers Bagatelle; cétait alors, le rendez vous de la medleure compagnie, et surtout des plus jolies femmes; la, on

venait à l'anvi faire admirer phaque jeur les prodiges de l'art de Mme. Germon\*, et les elégans chapeaux de Leroi, \*\* Je me mêlais rarement à la foule, et presque toujours jes choisissais de préférence les sentiers les plus régartés. Cet amour de la solitude attirait sur mois des regards curieux; Sans, apporter à ma toilette une recherche minutieuse, je na la négligeris cependant pas. . Une tunique blancke, et ma coiffure en cheveux à la grecque, me faisaient vemarquer sans me singulariser... On prétendait que, de profil, je ressemblais, d'une manière frappante, à la reine Marie-Antoinette, et plus d'une fois l'entendis admirer, autour de moi cette ressemblance qui aurait pu, quelques années plus tôt, attirer sur moi des regards ennemis. Mais alors on commençait à donner librement quelques lanà la memoire de cette princesse, infortunée. Ce jour là, une dame âgéc, de la tournure la plus noble, que je rencontrai au détour d'une alles, poussa un eri d'étonnement à mon aspect. Bientôt aprês elle détourna les yeux, et l'entendis une autre exclamation qui trahissait toute l'amertume des souvenirs que ma vue venait de réveil-

<sup>\*</sup> Couturière en robe à cette époque.

<sup>\*\*</sup> Célèbre: marchaud de modes qui n'a rien perdu de sa réputation.

ler dans son ame. Vivement émue moi même de l'accent douloureux qui venait de frapper mon oreille, je m'arrêtai dans l'attitude de la déférence et du respect. Marie-Antoinette avait vu le jour sous le même ciel que mon père, elle était fille de cette Marie-Thérèse si fidèlement défendue jadis pau cette noblesse hongroise dont mon père était un des plus nobles rejetons. Tous ces rapprochemens étaient bien tristes pour mon cœur. Je pris le brac d'Ursule; et, dans un trouble inexprimable, je regagnai l'allée au bout de laquelle je devais retrouver ma voiture.

#### CHAPITRE XLIII.

Journée passée dans la société de Lhermite. — Le suicide.

Comme j'arrivais sur la pelouse de Bagatelle, je retrouvai la dame que je venais de rencontrer, dans un groupe au milieu duquel brillait Mme. Tallien: en m'apercevant, elle me salua du plus aimable sourire, et dit à haute voix: » J'avais bien deviné que c'était Mme. Moreau » dont vous vouliez me parler; « et elle vint à moi avec l'empressement le plus amical : tristement affectée par un souvenir, je fus sensible à ce témoignage de l'intérêt d'un bon cour. J'étais séparée de Mme. Tallien depuis quelque temps : je la retrouvai plus belle encore peut-être que je ne l'avais connue d'abord; son accueil effaça bientôt en moi l'impression pénible que je venais d'éprouver. Mon émotion ne lui échappa point; elle sut me le prouver avec cette bonne grace

qu'elle possède à un si haut degré. Quant à moi, j'avais entièrement oublié tous ceux qui nous entouraient, pour ne voir que Mme, Tallien. Elle paraissait elle-même, en ce moment, se soucier fort peu de son cortège: elle me demanda si je persisterais à lui tenir rigueur, et elle employa tous ses moyens de séduction pour obtenir mon consentement à la recevoir chez moi, et à ini rendre ses visites. Le projet que j'avais depuis long-tems forme de faire le surlendemain un petit voyage de trois jours aux environs de Paris, m'empêcha de lui prouver, aussi promptement que je l'aurais voulu, tout le plaisir que l'éprouvais à renouer mes premières relations avec elle. Je promis toutefois de l'aller voir des que je serais de retour, à la seule condition que jé ne verrais jamais chez elle qu'elle seule: elle s'engagea à ne jamais me contrarier sur ce point. Tout en causant, nous nous étions entièrement séparées de la compagnie, et nous avançions seules vers la porte du jardin. La grande célébrité de Mme. Tallien, son extrême beauté, ma jeunesse, ma taille plus svelte et aussi élevée que la sienne, ensin le nom que je portais, et qui avait passé de bouche en beuche, tout cela fixa bientôt les regards sur nous. La foule des promeneurs rassemblés dans ce rendez-vous des cisifs de la capitale, se prossalt sur nos pas.

Lorsque j'ens atteint ma voiture, je m'y élangai rapidement après avoir adressé un bref compliment d'adieu à Mmo. Tallien. Je fuyais, non pas tant par modestie que pour obéir au sentiment secret qui ma disait combien Moreau cut été blessé d'un triomphe dont le maindre inconvenient était de me donner en spectacles.

Ursule, en nous suivant à quelque distance, arait recueilli les remarques qu'en faisait sur notre compte. Comme ces remarques pouvaient flatter ma coquetterie, elle me les répétait eves une scrupuleuse exactitude. Elle croysit par la se rendre agréable à mes yeux : je lui savais gré de l'intention; mais je n'en regrettais pas moine vivement de, m'être montrée en public et dans une société que je savais désagréable à Moreau.

Le lendemain je quittai Chaillot de très bonne heure pour me rendre à l'invitation de Lhermite: il babitait une maison charmante, rue de Clichy. Je fus reçue avec un empressement qui prouvait que j'étais attendue avec inspatience. L'hermite avait réuni quatre ou cinq amis, dont le plus âgé n'avait pas trente ans, et presque tous, à ce qu'il m'apprit, de la société particulière du directeur Barnas: il survint, après mon arrivée, une pensonne de plus, M. de Mirande, secrétaire de Barras, et qui pouvait alors être un homme de quarante ans. La quajesté des con-

vives était remarquable sous le rapport des avantages physiques: pour moi, je leur trouvais en général trop d'affectation, et des habitudes de petits mattres qui m'ont toujours déplu. Toutes ces physionomies contrastaient singulièrement evec la laidbuil grossière de Lhertaite: M. de Mirando n'était pas alors beaucoup mieux de sa personne; mais ou voyait encore, que vingt ans plus tôt, il avait pu passer pour un homme agréable: l'abus des plaisirs paraissait avoir hâté pour lui les approchés de la vieillesse. Mirande n'étaif point' un esprit supérieur; 'mais il'possédait, mitur que personne, le setret de plaire à tout le monde. Il parlait des défauts de son barattère et des exces mêmo le sa feunesse avoc une franchise qui faisait taire le reproche, et prévenait la répugnande que de tels aveux, dans la bouche de tout autre, 'ensent été propres à enther Jo Pai connu asser particulièrement pour offie a micho de rendie fastice aux excellentes qualités de son cœur; c'est un devoir pour moi, et je m'en acquitté avec platsir. 🦠 💥

Lhednite d'avait tien néglige de ce qui pouvait rumplié agréablement notre matinée. Après qu'on cut date de la musique, et épuise la conversation sie les betux la res, les specialités, les bruits de salons, sil sur enfin amende l'éntrétien sur la politique. Le hom de Moréau vint alors se placer

naturellement dans sa bouche, et ce fut une oc-, . casion de vanter mon ascendant sur lui, et la confiance sans bornes qu'il m'accordait. A ces, mots, M. de Mirande jeta sur moi un regard pet nétrant, puis il porta les yeux sur Lhermite. comme pour scruter sa pensée. On me fit jalors sur la Hollande, sur les succès de Morean dans ce pays, sur l'estime qu'il y avait obtenue, une, foule de questions auxquelles je répondis, aven, une réserve qui déconcerta les interrogateurs. Un des assistans; hasarda una insinuation sur l'indécision; connue du caractère de Morgan: je; sentais, au ton demi-confiant du personnage, qu'il, récitait une leçon qu'en lui avait faite d'avance ; Je ne lui répondis que par un regard dédaigneux, qui ne le satisfit certainement pas, et qui fit sourire Mirande: un autre, plus adroit, se mit à vanter les grands talens militaires de Moreausi afin d'en venir à parler de la haute estime dont, il jouissait près du Directoire et de Barras en. particulier.

J'avoue que je faillis me laisser prendre à ce, piège; déjà je souriais ironiquement, et j'allais déclarer hautement que Moreau tenait beaucoup plus à l'estime de la France qu'aux honnes gracces d'un gouvernement éphémère, qui,ne pouvait accroître ni ternir l'éclat de sa gloire. La réflection comprime ma franchise; et je répendis su-

cone avec une distrétion et une naiveté qui trompèrent jusqu'à Lhermite lui-même.

Voyant échouer pour cette fois tous ses efforts, il paput abandonner le projet qu'il aveit concuade spéculer sur la bonne foi de mon caractère. On proposa de finir la matinée par une promenada a Moncenus, qui était alors un jardin, public: trois de ces messieurs devaient y aller à cheval: j'acceptai l'offre qu'on me faisait. mais en regrettant de n'avoir pas sous la main mpn amazone, ou le costume masculin dont j'ail. mais à me stréir, pour faire partie de la cavalcade. Ce fut à qui m'offrirait les habits qui me manquaient. Je commençais à trouver ces importunités un pau hardies. Cependant, comme je ne suis jamais folle à demi, je permis à l'un de ces messieurs d'aller chercher à Chaillot mes habits d'homme. Je donnai en même tems un petit billet pour Ursule, dans lequel j'expliquais le motif du message, et j'ordennais à Joseph devenir m'attendre le seir, à six heures, avec mon cabriolet, à la porte du jardiz de Mouceaux.

En moins d'une heure le galant courrier fut de retour; j'allai m'enfermer dans le pavillon du jardin, et quelques minutes après je reparus: métamorphosée en un assez joli garçon. Les: complimens m'arrivaient de toutes parts: on s'étonnait de na trouver dans mon maintien aucun

indica de cet embarras dont les dames reussissent si difficilement à se défaire quand elles del pouillant les habits de leur sexen effet; relui qui faisait cette remarque ressemblatt, en quel que sorte, beaucoup plas que moi, ajune ferime? surtout lorsque nous fumes tous deux en selles Arrives à Monecaux, mon habileté dans les exercices auxquels mon père Mavait formét des! ma plus tendre enfance, me donna l'avantago sur tous coux qui voulurent rivaliser avec moil! An jourde boules; au tiry j'eus constamment da! sapériorité! Mirande prenait platsir à se moques! des perdans. a! On voulut finir la partie par une legon d'escrimet ici, je metais véditablement qu'une écolièbe ; je fus velineue à mon tour 1204 Le tems s'était écoulé très rapidement, et nous ctions afrivés ; sans mous en douter, à l'heure du diner. Lorsqu'on wintem avertir que mon est briolet: était brivé, indus étions ocutipes it clisse sir, le lieu : le plus propre à aux repas chalipetrel Gedants aux instances de ces messiburit de teny gédizi: Joseph : vie kil senjolgraft squidnent de venig! me cherelter le soir au spectacle, actour a.l , Jüseph olait: habitud armes extravagantes; Al no s'étonnait doncede rien , : ep surtout il mavait marle de concevoir siamais sun mon compres him cute sompene défavorable; mais tous mos dequeso tiques passient pas pour mobiles mentstauntil

mens d'affection. Lorsqu'on le vit revenir seul, il eut. à me défendre de quelques imputations calomnicus es fie no l'ai appris que plus tard fet lersque la gravité de ces imputations avait produit sur l'espeit de Moreau un effet trop propre à le détacher de mai, suit ob . : -, san a se : . . . Je dînai de hon appélitja Moucedux, de me doutant guère de ce qu'on pouvait penser; ou dire de moi à Chaillet, et surtout men souciant fort peu. A huitsheures, Ehermite cut l'air de se souvenir qu'il avait ce soir-là même une loge au théâtre Peydeau. De lui objectai qu'il m'étais impossible de paraître en public sous d'autres. habits que ceux de mon sere, et je demandai le temns .de: reprendre mà tédette féminines i Mais sa loge était une baignoire d'avant-scène, au fond de laquelle je devais me trouver parfaitement à l'abri des regarde indisorete.: Cette considération m'empêcha: d'hesiter; long-tems. / >> Sera-til au speciacle? a :demande \_ vivement:can - des :ieunes gens; et aussitôt il baissa la tête; tout confus de son étourderie. Je jette une regard sur Mirando qui sourit, phis je fixe les yeux sar Lhormite qui paraissait irribé de l'indiscrétion qu'or venait de commettre la gaieté qui ne m'avait point shandonnée depuis le matin, ne me permettait guère : de revenir diresquement et sans transition à un ton plus grave. Je continuai

étroitement dans mes mains les mains de cette inconnue que je ne considérais déjà plus comme une étrangère; elle porta les yeux sur moi, et ses pleurs coulèrent.

Vous êtes une femme, me dit-elle: ah! je scroyais avoir retrouvé le fils que je regrette; smais, si jeune, si belle; et sous cet habit! que sde malheurs vous menacent peut être!

» — Le Bonheur de vous avoir sauvée me consolera toujours.«

En ce moment Mme. Lacroix (c'était le nom de l'hôtesse) rentra; elle m'adressa la parole et prononça le nom de Moreau. A ce nom, l'inconbue tressaillit: et fixa sur mei un regard inquiet. Au langage affectueux qu'olle avait pris d'abord succéda sous à coup une réserve excessive . et.qui me parut cacher an effroi reel. Ad. contumée à voir le nom que fe portais accionni par un tout autre sentiment, je m'étonnai de te changement subit; mais je ne me désouragedi point, et je continual de prodiguer à l'incomnue lescenins lemplus actifs. it app managues Javais dit vrai en lui déclarant que fe'sbuil. mir de ce que je faisais pour elle me consolérais tenjours; mais j'étais dem de prévoir alors que bien des années plus tard, errant seule et dessepérée sur des quais que j'avais si souvent parcourus, dans le plus brillant équipage, je m'avrêterais à la vue de cette pierre sur laquelle a'dtait appuyée d'abord celle que j'avais en le bonheur de sauver; que la, j'irais chercher le cous,
rage de supporter l'excès du malheur, et d'attendre la mort sans courir au devant d'elle. Le,
7 décembre 1815, à neuf heures du soir a après,
une journée d'angoisses déchirantes, et dans le
délire du désespoir, je suis allée me jeter à genoux sur cette pierre, j'y ai prié, et je me suis,
résignée à vivre.

J'avais entièrement oublié Lhermite et Mirande; soudain l'idée de l'étonnement et peut, êtra de l'inquiétude dans lesquels avait dû les laisser ma brusque disparution, sa présenta à mon esprit; j'écrivis un mot au premier pour lui faire mes excuses, et pour l'engager, ainsi que Mirande, à venir le lendemain même déjeûner à Chaillot; j'envoyai mon billet au domicile de Lhermita avec injonction de ne pas dire où il avait été écrit, si par hasard on faisait a mon messager, quelque question.

Quand je fus assurée que l'inconnue axalt entièrement repris ses forces, je priai qu'on nous. laissat seules, et m'approchant d'elle: »Madame, »lui dis-je du ton le plus respectueux, le sen-»timent désagréable que vous avec paru éprou-»ver en entendant prononcer le nom du général. »Moreau, me fait un devoir de vous rassurer et.

XXVIIL

De chercher à dissiper des craintes injurieuses pour lui. Je vous crois émigrée, calmez votre pinquiétude, et si j'ai déviné juste, je saurai trouver le moyen de vous faire quitter la France en stoute sécurité, sans que personne soit instruit de l'étendue de vos malheurs, et de la funeste présolution que j'ai cu le bonheur de prévenir.

- Vous vous êtes trompée, Madame, me réppondit elle, sur la nature de l'impression que »j'éprouvais: le nom du général Moreau est géonéralement honoré en France; les émigrés euxmêmes rendent témoignage à la noblesse de son scaractère: je ne crains pas de vous avouer que mon nom figure sur la fatale liste. Rentrée en France secretement depuis huit mois, j'y suis sans cesse dans l'inquiétude de savoir si ma vie an'est pas menacée par les perquisitions de la police. Bercée pendant quelque tems par des respérances qui se sont toutes évanouics, j'étais stombée par degrés dans le plus profond désesppoir, lorsque vous m'avez rencontrée. Au moment où j'entendis l'hôtesse vous appeler du nom de Mme. Moreau ..... a Ici, elle s'arrêta, »me regarda fixement: »Puis-je ne vous rien cascher?« dit-elle après un moment de silence : je. l'encourageai à me parler franchement. »Eh bien, scontinua-t-elle, l'étrange costume sous lequel yous yous êtes d'abord offerte à mes yeux me

sht aussi penser que j'allais devoir de la reconsnaissance à une femme que plus tard peut-être sje ne pourrais estimer. Je ne supposais pas sque vous fussiez la compagne du général Mossreau, et je craignais que votre nom ne fût pas sà beaucoup près aussi honorable.

Quoique offensée de cet aven, cellé qui le fit était si malheureuse que je tombai d'accord avec elle qu'on pouvait s'étonner avec raison de rencontrer une femme seule, et parcourant, le soir, sous des habits d'homme, les rues et les quais de Paris. Je renouvelai à l'incomue les protestations que je lui avais déjà faites du zèle que je mettrais à la tirer des dangers, quels qu'ils fussent, qui pouvaient encore la menacer. Sur ces entrefaites, Mme. Lacroix entra; elle m'apprit qu'il était onze heures, et m'invîta à ne point retarder davantage mon départ pour Chaillot où une absence aussi prolongée devait exciter tout au moins de graves inquiétudes. Je montai donc bientôt en voiture sous l'escorte d'un vielllard, factotum de la maison, et j'arrivai chez moi avant minuit. Le bonheur d'avoir fait du bien avait répandu sur tous mes traits un air de gaieté qui n'échappa point aux regards de ceux de mes dou! mestiques qui ne m'aimaient pas; je fis appeler Foseph pour lut expliquer le metif qui métait?

empậchée de rester au speciale nou il axait dhe

»—Eh bien! lui dis-je, Joseph, j'ai fait en, score ce soir une bonne découverte: j'ai renconstré une femme bien malheureuse et dont j'ais spère adoucir l'infortuncie...

»— Que Madame m'excuse, répondit Joseph; mais c'astimuon, dirait que tous les malheureux se entendent houmes et guver, sur son cheming Cas, mots, farent, prononcés d'un ion, où nate caient la mauvaisa humeur et une incrédulité

mal déguisée.

Aluand cela seraiti kepantis iga nion tour, is approuverait qu'ils ont configues dans ma hontés. Joseph ne repondit plus qu'en insigant aug mon, inapruffence de rentres pinsi seule le soire et, dans, un quartier aussi éloigne. Je, lui témoignai que je lui savais gre de sa sollicitude pour moi; ie le ramenai bientôt à une disposition, d'esprit plus gaie, jet il finit par m'anouen muil avait jote inquiet et surpris de navtuouven and spectacle ani myoka ni persoppe: qui, pas la matta sur mes traces. Le demêlai glairement dans nann langage; la mature des soupgens qu'on aveit et lui suggérer. Il put voir que sa franchise ne ma diplaisait: augunemente i Arsele vint à son \$905% stipping apalit was cataquireide mansaderia bies

autrement pronunces mans en sa qualite allia. Benne, elle klati bealleolip moins franche, et sa manvaise humeur était foute silencieuse. Elle se borna à me la laisser voir clairement par le soin affecté qu'elle frit de chercher à me mécontented dans tous les détaits de son bervice. Je fai régardai pentiant quelque tems avec ce sang hold désorant pour les esprits querelleurs, et je lui ordinnai de sortir, en la prévenant que Joseph lui annongerait le lendemain matin ce qu'il maurait plu de résoudre à son égard.

Cette injonction la contraignit enfin de rompre le silence; élie me demanda s'il pouvait être vrai que Jensse, comme on le lui avait fait pressentir, l'intention de l'éloigner de moi. Sur ma réponse affirmative, la colère qui s'était jusqu'à ce moment peinte sur son visage, fit place au chagrin le plus vif: elle se jeta à mes genoux en sanglottant; et alors commencerent des supplications auxquelles je ne savais comment mêttre fin. Je n'y parvins qu'aorès avoir répété plusieurs fois que je pardonnais, mais en assurant que mon indulgence n'il'ait pas désormais plus loin. La pauvre fille me téinidigna, de la manière la plus expressive, combien elle était reconnaissante.

Dans l'expansion de son repentir, elle m'apprit quels ennemis j'avais à redouter dans ma maison même. Ces ennemis étaient précisément ceux de

mes domestiques que j'agais des mon arrivés combles de bontes. A la tête de cette ligue qui s'organisait contre moi, figurait en première ligne une autorité imposante, le concierge, qui récompensait aussi mes libéralités par la plus complète ingratitude. Je aus que dans la matinée même de ce jour , M. de La Rue, dont j'avais toute raison de suspecter la bienveillance, était venu, sous prétexte de me rendre visite, et que, ne m'ayant pas rencontrée, il avait fait sur mon compte beaucoup de questions auxquelles le concierge et sa femme avaient répondu par les insinuations les plus perfides. M. de La Rue avait aussi tenté de faire jaser Ursule, en lui demandant si ma grossesse était bien avancée. Ma femme de chambre savait aussi bien que moi que cette grossesse n'était qu'une feinte : elle avait cependant répondu comme j'eusse répondu moi-même, affirmativement; et cette réponse n'avait pas paru fort agréable au questionneur.

Il était deux heures du matin avant que j'eusse mis fin à la conversation; je m'endormis enfin non sans avoir encore entendu plusieurs fois Ursule protester de son attachement pour moi avec une chalcur qui n'avait certainement rien d'affecté, et dont il m'était impossible de ne pas lui savoir gré.

## CHAPITRE XLV.

L'inconnue. - Mme Lacroix. - Les preventions.

. Le lendemain matin, en ouvrant les yeux, j'ai perçus Ursule occupée dans le jardin à composer le bouquet que le jardinier de la maison avait coutume de m'apporter tous les jours à l'instant du déjeûner. Lorsqu'elle entra dans mon appartement, pour lui prouver que j'avais entièrement oublié ses torts, et que j'appréciais son empressement à prévenir tous mes désirs, je lui dis qu'elle irait le soir au Théâtre-Français, où l'ondonnait Britannicus. Talma avait excité en elle. dès le premier jour où elle avait pu le voir, la plus profonde admiration. Le plaisir du spectacle était encore si nouveau pour elle, que la représentation théâtrale produisait sur son esprit une illusion complète: elle ne pouvait séparer l'acteur du personnage dont il reproduisait la

physionomie et le caractère. Le dénouement d'Epicharis et Néron lui avait laissé de terribles souvenirs, et si quelque chose troublait le plaisir qu'elle se promettait d'admirer de nouveau Talma, c'était la crainte de le voir mourir encore. Je la rassurai sur ce point, et j'abrégeai l'entretien, pour ne m'occuper que de la malheureuse femme qui, depuis la veille, absorbait toutes mes pensées.

J'eus la satisfaction d'apprendre, en arrivant à l'hôtel de Flandre, qu'elle paraissait bien remise de la secousse encore si récente qu'elle avait éprouvée. Je la trouvai dans une toilette dont la simplicité élégante prouvait que Mme Lacroix avait bien rempli mes intentions. En me revoyant, ma protegée parut surprise de trouver une aussi grande différence entre le jeune blondin de la veille et la femme qu'elle avait aujourd'hui devant les yeux. Je m'efforçai de lui prouver que mes dispositions pour elle étaient toujours restées les mêmes, et que mon costume seul était changé. Elle me fit de nouveaux remercimens avec l'accent d'une reconnaissance sincère. Son âge, beaucoup plus mûr que le micn, et je ne sais quoi d'imposant répandu sur toute sa personne, m'inspirait un sentiment de respect dont mon attitude et mon langage lui fournissaient assez la preuve. Je témoignai le desir de

lui faire donner un logement plus convenable encore que celui qu'elle occupait. Ce logement était situé dans le même hôtel, entre cour et jardin; elle refusa d'abord, mais elle accepta, quand se lui démontrai qu'ainsi placée, elle serait encore mieux à l'abri des regards indiscrets qui pouvaient l'inquiéter. Mme Lacroix avait prévenu mes désirs en s'arrangeant pour que ce nouveau logement, occupé en ce moment par des locataires, fût libre des le surlendemain. Toutes les fois que cette bonne femme m'adressait la parole, il y avait dans ses manières et dans son ton quelque chose qui exprimait parfaitement l'affection qu'elle m'avait vouée, et qui perçait sous la brusquerie naturelle de son caractère. Douée d'un tact assez sûr, elle avait facilement deviné à quelle classe appartenait la dame que je lui avais amenée la veille, et cependant elle affectait plus que jamais d'employer dans son langage des formes républicaines tout-à-fait propres à blesser son orcille. Je voyais avec peine que la pauvre dame était désagréablement affectée, et je eherchai à calmer l'inquiétude qui se peignait sur son visage, en lui répétant qu'elle ne pouvait trouver nulle part une retraite plus sure que celle qu'elle habitait, et que la brusquerie de Mme Lacroix cachait une cœur susceptible du dévouement'le plus absolu.

L'inconnue (car elle l'était toujours pour moi) reprit bientôt un air plus calme; et pour me témoigner à la fois sa sincérité et la confiance qu'elle avait mise en moi, elle manifesta l'intention de me révéler, sans plus de délais, son nom et ses malheurs. Cette intention m'honorait, mais je refusai pour le moment de recevoir ses confidences, en la priant de croire que, dussé-je ne la connaître jamais davantage, je prendrais toujours à son sort le plus vif intérêt. Je lui fis entendre que je voulais qu'elle restât maîtresse de son secret jusqu'à ce que j'eusse acquis encore plus de droits à sa confiance.

Elle parut apprécier la délicatesse qui avait dicté ma réponse: mais, comme j'allais me lever, elle me retint de la manière la plus amicale, et me parla en ces termes:

»Il y a maintenant trois mois que je suis rentrée en France, et que j'ai revu Paris, au péril' de mes jours, sur la foi d'une promesse trompeuse. Le plus indigne abus de confiance m'a enlevé les modiques ressources qu'une absence de plusieurs années et la confiscation de mes biens m'avaîent encore laissées: démarches, sollicitations, prières, j'ai tout mis en œuvre pour sortir de la cruelle position où je me trouvais placée. Tous les points d'appui sur lesquels je croyais pouvoir compter, m'ont manqué à la fois; et je commençaia d'être en proie à toutes les horrours du besoin, lorsque vous m'avez rencontrée.

»Un homme qui me comaît bien, qui se disait, en de meilleurs tems, mon ami, a eu la barbarie d'augmenter mes maux en me livrant à la douleur d'avoir vainement imploré sa pitié. Depuis mon émigration, j'avais su pourvoir aux besoins de la vie par le travail de mes mains; mais à mon retour en France, l'isolement où je me suis trouvée tout à coup, la crainte d'être découverte, et la fatigue même de tant de démar, chès infructueuses, m'ont ôté les forces nécessaires pour me livrer à mon travail habituel.

ans asile, n'ayant plus déjà de quoi pourvoir à ma subsistance, je suis sortie pour réclamer le misérable complément d'une somme qui m'était due sur le prix de quelques objets que le besoin m'avait forcée de vendre depuis long tems. J'ai essuyé de mon débitcur un refus absolu, et peu s'en est fallu qu'il ne me menaçât d'une dénonciation. Accablée par le désespoir, je songeais avec effroi que la nuit suivante je n'aurais pas même un peu de paille pour réposer mes membres fatigués. La mort seule m'offrait un terms à tant de maux.

»Je sortais de la rue du Battoir, dans la matinée d'hier, lorsque tout près de moi j'entends prononcer mon nom. Je me retourne et se reconnais le comte de Chara qui s'approchaît" de
mol. Il me rappelle le tems où il m'a connue;
je ne lui reponds que par des larmes. Il m'interroge avec le ton du plus vifinteret! Je lui avoute
l'horreur de ma position, je ne lui cache que se
mal qui commençait à me dévorer, la faim.

s Je vous épargne le détait de ses consolations et de ses promesses. Le comte finit par me dire qu'il peut disposer d'une chambre chez d'homistes gens, rue Feydeau, et qu'il s'offre de m'y conduire dans la journée. Force de me quitter pour quelque tems, il me donne rendez vous pour cinq heures et demie sous le perystile du théatre; c'est de la qu'il devait me conduire dans la retraite sure dont je ne serais plus sortie que pour aller chercher une seconde fois, hors de France, l'hospitalité que me resuse ma patrie.

»Le comte me quitta fort attendri en apparence: fe me crus saurée et je repris encore une fois courage. En me parlant, il portait la main sur la croix de Saint-Louis, qu'il a autrefois méritée sur le champ de bataillé, et dont il n'a jamais voulu, dit il, se séparer malgré la nécessité qui l'oblige de la cacher à tous les yeux. Je sus, comme vous le pensez, exacte an rendez-vous: l'espérance me rendant même déjà la faim moins insupportable. J'attendis; les lieures s'écoulaient,

le comte ne panaissait pas: alors, toute l'horreur de ma situation vint encore une fois se présenter à mon esprit; ma raison s'égara; vous savez le reste.«

Elle s'arrêta, en me regardant avec une expression que je ne saurais rendre, et elle me tendit les bras; jo m'y précipitai, et nos larmes se confondirent. Elle réprima toutesois bientôt son émotion, et me présentant un porte-feuille qu'elle venait de tirer de son sein; »Ces papiers, me ditelle, vous instruiront de ce qu'il me serait trop douloureux de vos raconter. Vous trouverez aussi dans ce porte seuille une lettre où je vous explique les nouveaux services que j'ose encore attendre de vous. Je vous confic les scules espovous rends en un mot c'est le seul moyen qui soit en ma puissance de vous prouver comhien je suis reconnaissante de ce que vous avez jusqu'au jour où vous pourrez me dire ce sera advenu de mes demandes.«

Je pris le porte seuile, en promettant de tout mettre en œuvre pour terminer à sa satisfaction ce que javais déjà si heureusement commencé. Quoi qu'on me demandât, je me croyais sûre de réussir. Barras était encore tout-puissant, et Mirande, dont le bou cœur métait parsaitement

connu, pouvait me servir pres de lui; mais je ne dis rien à ma respectable inconnue des moyens que je comptais employer pour obtenir un prompt succès: j'aurais craint de blesser la sensibilité de son cœur, en lui faisant entendre des noms qui pouvaient lui retracer de fâcheux souvenirs. Je demeurai encore une heure avec elle, et je la quittai pour reprendre le chemin de Chaillot. Avant de quitter l'hôtel de Flandre, je recommandai à Mme Lacroix de redoubler de soins et de prevenances. Cette bonne dame n'avait pas besoin de mes recommandations; elle était tout disposée à faire ce que je lui demandais: seulement, avant de me laisser partir, elle me demanda la permission de me donner un avis; cet avis avait pour but de m'empêcher de compromettre, par des démarches imprudentes, le nom de Moreau. sous la protection duquel j'allais placer une émigrée. Je remerciai Mme Lacroix de son conseil, et je résolus de n'en pas moins suivre l'impulsion de mon cœur.

## CHAPITRE XLVI.

Une visite. — Lettre de D. L. — Lettre au general Ney. — Conséquences de cette lettre.

Pour servir utilement l'infortunce qui venait de s'abandonner entiérement à moi, je me fixai au parti de ne brusquer aucune démarche, et je mis, à mon retour du spectacle, la lecture des papiers qu'elle venait de me confier, et qui devaient au moins m'apprendre son nom.

En arrivant à Chaillot, je trouvai plusieura lettres, tant d'Italie que de Paris, une foule d'invitations, et enfin, un billet de Lhermite qui s'excusait de ne pouvoir répondre à l'invitation que je lui avais adressée la veille. Tout en me mettant à table, je jetai un coup d'œil sur cet amas de lettres qu'on avait placées devant moi, en cherchant, avant de les ouvrir, à en deviner le contenu. J'éprouvai une impression difficile à définir, en reconnaissant, sur une des enveloppes, le timbre de la Hollande et l'écriture d'une de mes cousines. Le souvenir de ma mère, celui de mon mari, s'emparèrent aussitôt de mon esprit, et la tristesse remplaça bientôt sur mes traits la joyeuse humeur qui s'y peignait quelques minutes auparavant.

Une crainte vague se melait maintenant au désir que j'éprouvais de lire ces lettres. Cette inquiétude m'ôta l'envie d'aller au spectacle: je dis à Ursule que je l'y enverrais sous la conduite de

Joseph.

Après le diner, je me retirai dans mon cabinet pour lire ma correspondance: j'avais fait défendre ma porte, et je comptais bien passer seule le reste de la soirce; mais à peine Ursule venait-elle de partir, que la femme du concierge entra d'un air troublé dans mon appartement, pour m'annoncer qu'on venait de violer malgré elle les ordres que j'avais donnés de ne laisser entrer personne pendant toute la soirée. A peine avais je eu le tems de lui demander le nom de la personne qui s'introduisait aussi chez moi de vive force, que je vis entrer Mme Tallien: c'était elle en effet qui était arrivée jusqu'à mon appartement, sur le souvenir de la promesse récente. que je lui avais faite de la recevoir toujours quand elle voudrait me faire visite.

Je la reçus en effet à bras ouvert; elle youlut

visiter mon habitation dans tous ses détails, et elle me parut satisfaite. Mme Tallien était généreuse et bienfaisante : elle secourait secrètement beaucoup de malheureux; et, ce jour là même, elle était venue dans le plus strict incognito à Passy, pour y porter des consolations à une famille respectable, que la révolution avait à la fois dépouillée de sa fortune et privée des membres qui auraient pu la soutenir. L'ascendant qu'elle avait sur Barras, la mettait à même de rendre des services en tout genre, et elles les rendait de la manière la plus désintéressée. Cette générosité qui lui était si naturelle, ce désintéressement si rare, ne l'ont point empêchée de faire bien des ingrats parmi ceux même qu'elle favorisait de son crédit. Pour quiconque l'a connue comme moi, c'est un devoir de rendre hommage àsa belle ame et de la venger de l'ingratitude.

Déjà instruite de la visite que j'avais faite chez Lhermite, elle m'en gronda du ton le plus amical. »Vous allez partout, me dit-elle; et vous ne ' »trouvez pas une heure à me donner!

»— Prenez-y garde, répondis-je, si je reprends »le chemin de la rue de Babylone, vous pour-»rez bien trouver mes visites trop fréquentes.«

Elle me répondit à son tour, de la manière la plus obligeante; puis, ramenant la conversation sur Lhermite et Mirande, elle dit un mot de l'embarras où je les avais laissés en les quittant tout à coup, la veille, au théâtre Feydeau. Ce ne fut pas sans peine que je lui cachai le véritable motif de ma disparition; mais ce secret n'était pas le mien, et je voulais au moinssavoir pour qui j'avais à intercéder, avant de réclamer l'intervention puissante de Mme Tallien.

Nous passames deux heures en promenade dans le jardin. Du haut de la terrasse ombragée d'arbres touffus, nous découvrions les quais depuis le Champ de Mars jusqu'au palais du conseil des Cinq Gents. Ces lieux plains de tant de souvenirs fournissaient amplement matière à la conversation brillante de Mme Tallien. Je l'écoutais avec un bien grand plaisir: mais je regrettais intérieurement de voir une femme si bien faite pour goûter tous les plaisirs du cœur, enveloppée dans le tourbillon ties affaires politiques, et réduite à cacher souvent les véritables sentimens qui dominaient son ame.

Elle me quitta assez avant dans la soirée: après son départ, je pris encore plaisir à parcourir seule le jardin que je venais de traverser en tous sens avec elle: je ne pouvais me résoudre à rentrer dans le cabinet où je devais retrouver la lettre dont la suscription seule m'avait si profondément attristée quelques heures

plus tôt. Cette lettre ne sut pas en esser celle que l'ouvris d'abord. Il y en avait une qui vemait de Manheim; je crus reconnaître l'écriture de D. L., et je l'ouvris de présérence.

»Je suis dans les environs de Manheim, me »disait D. Li: chaque jour je vois le général »Ney; à peine rendu à son pays, il affronte déjà »de nouveaux dangers. Tous mes efforts tendent à continuer de mériter la confiance qu'il ra mise en moi. Je m'efforce aussi, Madame, »de justifier la vôtre. J'ai tardé à vous instruire »de ce que le désir de vous voir heureuse m'a »fait entreprendre. Le succès a couronné mes »efforts, et votre cœur les appréciers.

»Le genéral Ney vient de rendre à l'armée un »de ces services qui attestent chez lui autant d'a-»dresse que de courage. Sous les habits d'un »paysan, il s'est introduit soul dans Manheine »pour s'assurer des forces de la garnison; il s'est »ménagé des intelligences dans la place et il »vient, cinq jours après, de s'en rendre maître »en s'y introduisant pendant la nuit avec cent »cinquante hommes déterminés à vaincre ou à »mourir avec lui«.

D. L. me racontait encore plusieurs traits également glorieux pour Ney: il y avait dans sa lettre une autre anecdote d'un genre tout dissérent, et tout à fait propre à exalter mon imagination. Suivant D. L., Ney venait de donner un bel exemple aux soldats, en renvoyant, sous escorte convenable, une belle Allemande qui était venue réclamer la protection du général pour la maison de son père. Elle était malheureuse, il avait respecté son malheur; et sur quelques plaisanteries qu'on lui faisait à ce sujet, il avait répondu que sa folie était de prétendre à être aimé passionnément, sans jamais rien demander aux dames que leur cœur ne fût prêt à accorder.

Et quelle femme au monde pouvait l'aimer plus passionnément que moi! Ce fut la première idée qui s'offrit à mon esprit: je ne sais à quelle démarche m'eût entraînée l'exaltation de ma tête, si Ursule, revenue du spectacle, ne m'eût forcée d'entendre, pendant quelques minutes, lè récit de ses jouissances et de ses émotions. Combien il me tardait de rester seule! Ursule me quitta enfin!

»Non, me dis-je en parcourant ma chambre Ȉ grands pas, je ne puis ni ne dois fuir; mais »que du moins il sache combien je l'aime: « et, saisissant la plume, j'écrivis la lettre qu'on va lire:

»Jobéis à mon cœur; je ne cherche donc point »de vaines excuses. Je ne sais pas l'art de dé-»guiser mes sentimens: d'ailleurs, il y a dans le »fond de mon ame quelque chose qui me dit »que si ma demarche blesse les convenances du »vulgaire, et plaira peut-être à la noble fran-»chise-de votre caractère.

»Une seule fois mes yeux vous ont rencontré, wet votre image s'est gravée dans mon cœur. »Unic à vous par la pensée, j'ai frémi de tous »vos périls, j'ai joui de tous vos triomphes, et »j'ai applaudi avec enthousiasme au récit de vos »beiles actions.

»Mon sort est brillant; quelques femmes le »trouvent digne d'envie: je renoncerais avec joie Ȉ tout cet éclat, pour avoir le droit de m'assoscier à vos dangers.

»L'estime et la reconnaissance m'unissent au vgénéral Moreau. Vous en faire l'aveu dans une plettre telle que celle-ci, n'est-ce pas courir le prisque de me rendre méprisable à vos yeux?

»Mais je ne sais point combattre le penchant invésistible de mon cour. En vous avouant le esentiment qui trouble mon repos, je n'ai point ed'autre pensée que celle de vous apprendre equ'il existe loin de vous une femme à qui vetre pgloire n'est pas moins chère qu'à vous même.«

J'étais si troublée en écrivant cette lettre, que je me trompai de suscription. Ce fut Moreau qui la regut, et Ney eut celle qui était destinée à Moreau. Je passai une grande partie de la nuit à lire mes autres lettres et à y répondre sur-le-champ. Le lendemain, tout était à la poste avant même que je susse levée. Je n'appris que plus tard de la bouche de Ney, l'impression qu'avait produite sur lui la secture d'une missive assez froide, et dans laquelle se retrouvaient les traces d'une longue et paisible intimité. Mais quelle dut être la douleur de Moreau, lorsqu'il ent entre les mains cette preuve irrècusable que mon cœur ne lui appertenait plus, et que j'attendais presque avec impatience l'occasion de lui prouver mon ingratitude envers lui, dont la tendresse pour moi semblait augmenter chaque jour.

Cette lettre devint doublement pour moi la source de bien des inquiétudes et des chagrins. Le silence de celui à qui je l'avais destinée et de celui qui la reçut me livra à toutes les incertitudes et toutes les suppositions les plus propres à blesser mon cœur et à humilier mon amouspropre: je me crus dédaignée de l'un, oubliée de l'autre; cette position était intolérable, et je ne l'aurais pas supportée si les évènemens qui m'entraînaient ne m'eussent forcément distreite des rêves de mon imagination.

La lettre de ma cousine n'était aucunement propre à calmer men exaltation; elle m'apprenait que ma lettre au président du consistoire avait redoublé l'indignation de ma mère et l'animosité de ma famille contre moi. Mes parens ne travaillaient que plus sérieusement à faire prononcer mon divorce, dans l'espoir que la dissolution de mon premier mariage amenerait plus promptement Moreau à me prendre pour épouse.

Je fus moi-même irritée au plus haut degré, qu'on prétendit encore exercer un empire absolu sur ma volonté, et je me promis bien de mettre tout en œuvre pour déjouer des projets qui contrariaient si complètement la passion que je ne renfermais plus qu'ayec peine au fond de mon cœur. J'ignorais encore que mon imprudence venait d'élever la barriere qui me séparait pour toujours du général Moreau.

## CHAPITRE XLVII

Diner chez Mme de La Rue. — Disscussion désagréable. — Une soirée à l'Opéra.

J'avais bien pris la résolution de lire, le lendemain matin, sans plus de retard, les papiers que m'avait confiés mon inconnue, mais une succession non interrompue de visites qu'il fallut recevoir, m'empêcherent de faire dans la journée cette lecture qui demandait une attention soutenue, puisque c'était dans le porte-feuille que je devais trouver les renseignemens propres à déterminer la ligne que je suivrais dans mes démarches. Le moment de me rendre chez Mme de La Rue arriva ensin, sans que j'eusse pu trouver, dans toute la journée, un scul instant de relâche. Les préventions défavorables que j'avais d'abord eues sur son compte, et qui s'étaient tout récemment dissipées, pouvaient expliquer cet empressement; elle me parut tout d'abord au dessus de ce qu'on m'en avait dit. Ce n'était pas seulement une jolie femme, pleine de finesse et d'esprit; la bonté de son cœur se peignait encore sur son visage, et doublait le prix de ses autres qualités.

Il y avait dans la maison de M. de La Rue un certain air d'opulence ou plutôt de profusion -qui sentait le parvenu; mais à l'élégance naturelle de Mme de La Rue, à l'aisance de ses façons, on cut dit une femme née au sein de la richesse, et dès long-tems habituée à toutes les iquissances qu'elle procure. La toilette de Mme de La Rue était remarquable, surtout par le bon goût qui brillait dans tous les détails. La mienne était fort simple, et je n'avais rien qui fût digne d'attirer les regards, qu'un magnifique collier de camées de Rome. Une pierre antique, sur laquelle était empreinte la tête d'Octavie, sœur d'Auguste, retenait l'épaulette de matunique. Après le dîner, qui fut somptueux et brillant, et au moment où l'on prenait le café, Mme de La Rue, qui avait déjà beaucoup loué mes camées, fit remarquer de nouveau à la compagnie la richesse et la beauté de cette parure si simple en apparence. » Ce collier, lui disije, p vous ira mieuz qu'à moi : essayez-le, je vous sen prie; » et avant qu'elle cût pu répondre. le collier ornait déjà son col: mon action était

camees Mme de La Rue l'ampressement qu'on apporte toujours à faire quelque chose d'agréable à une personne dont on veut gagner les bonnes grâces et l'amitié. Elle voulut en vain me rendre le collier; je me défendis très fermement de le reprendre. Tout ce qu'elle put obtenir de moi, ce fut que j'accepterais en échange une chaîne de ses cheveux, tressée tout exprés pour moi. Ces cheveux étaient d'une beauté rare, quoique d'un blond plus ordinaire que les miens.

» Venez les couper vous-même, » me dit Mme de La Rue, en m'entraînant hors du salon où mons laissions avec les hommes trois douairières récemment arrivées de la Bretagne, et aurqueli les Mme de La Rue avait l'honneur d'être unie par les liens du sang. Nous donnâmes à ces dames tout le tems de critiquer le ton et les mu nières des jeunes femmes du jour. Comme nous allions rentrer dans le salon, j'entendis une de ces dames qui, pour étaler apparemment le luxé de son érudition, me faisait l'insigne honneur de comparer mes prodigalités à celles de Cléopâtre. Il est vrai qu'en même tems on faisait à Moreau l'honneur de le comparer à Antoine; on s'étonnait de son engouement pour moi, de l'empire que je paraissais exercer sur dui. Une voix se sit entendre, qui prenait esses

chaudement ma defense; cotte voix était celle d'un homme que je n'avais pas distingué jusqu's adors dans le nombre des convives. La même dame qui m'avait si vivement attaquée tout à Theure ne paraisssait que plus irritée de trouver là quelqu'un qui plaidât ma cause. Mme de La Ruc, confuse de ce qu'elle entendait, voufait terminer le discussion qui paraissait devoir se prolonger, en rentrant sur le champ dans le salon. Je la retiens, en lui disant qu'il y avait quelquefois profit à écouter aux portes, et que je voulais saisir l'occasion qui se présentait d'entendre la vérité sur mon compte. Une autre voix, que je reconnus encore pour une voix mâle, se joignit bientôt à celle de mon premier apologiste; elle n'exprimait pas des sentimens moins favorables pour moi. » Vous voyez, dispje à Mme de la Rue, que je n'ai pas ou tort • de vouloir écouter plus long-tems; » et aussitôt je l'entraînai dans le salon. Les petits yeux gris de la respectable dame qui m'avait si charitablement traitée, se fixèrent avec une expression singulière de dédain et de dépit tant sur moi que sur Mme de La Rue, qui portait au col le gage d'amitié que je venais de lui faire accepter. Je ne la regardai, moi, qu'avec l'air de la plus complète indifférence. J'étais fort occupée de considérer celui qui venait en dernier lieu de

prendre si vivement ma défense. Sa figure, qu'une heure auparavant jo ne m'étais point avisée de distinguer, me parut animée du feu de l'intelligence et de l'esprit c'était un homme, naguère militaire distingué, et qu'une grave bles sure à la jambe avait tout récemment forcé de renoncer au service. Sa tournure et ses manières étaient tout-à-fait propres à lui gagner mes bonnes grâces; et l'opinion qu'il venait d'émettre sur mon compte ne gâtait rien à celle que je me sentais disposée à prendre de lui à mon tour.

Mme de La Rue avait une loge à l'Opéra; elle me pressa d'y venir. J'acceptai son invitation, mais je voulus préalablement retourner ches moi pour changer de parure. Elle cut bean mettre, avec une grâce charmante, tout son écrin à ma disposition, je persistai à reprendre la route de Chaillot, pour y échanger la simplicité de ma toilette contre de plus brillans atours: je n'avais d'autre but, que d'augmenter le dépit et la mauvaise humeur de ma bonne et charitable amie de Bretagne, qui devait être aussi de la partie. Cette petite vengeance m'était bien permise; car, après m'avoir pendant quelque tems lancé des traits indirects, elle semblait avoir maintenant l'intention de m'offenser directement et de la manière la plus grave. Ses

sarcasmes devenaient d'instans en instans plus amers; je les supportai long-tems avec patience. mais enfin, voyant qu'elle ne cessait pas de se récrier sur la beauté du collier que j'avais offert à Mme de La Rue, et cela d'un ton également injurieux pour cette dame et pour moi: Je regretterais, beaucoup, madame, lui dis-je du ton le plus respectueux, de ne pouvoir vous offrir un collier semblable, si je ne savais que » cette espèce de parure convient exclusivement vaux femmes de l'âge de Mme de La Rue et da mien. Il me reste encore une parure de pierres composées, couleur feuille morte; permet-> tez moi de vous l'envoyer; elle me paraît toutpa-fait convenable pour une personne d'un caractère aussi grave, d'un âge aussi respectable »-que vous.»

Il y avait dans ma manière de m'exprimer quelque chose de si simple et de si naturel, qu'à part Mme de La Rue et les deux messieurs qui avaient naguère pris ma désense, tout le reste de la compagnie parut dupe de ma bonhomie, Mme de la M\*\*\* (c'était le nom de mon ennemie), étoussait de colère. > J'ignore, madame, répondit-elle, quels sont les usages de votre pays; mais dans le nôtre, on porte à tout âge tout ce que l'on peut acheter et payer. >
Les premières lois de la politosse et du savoir

vivre défendaient de pousser les choses plus loire Je gardai donc prudemment le silence; mais Mme de la M\*\*\* mit tant d'aigreur et de persévérance à continuer ses observations de plus en plus déplacées, que la conversation prit malgré moi la tournure d'une discussion assez vive, à la fin de laquelle j'avais une ennemie irréconciliable de plus. \* A des remarques pleines de fiel sur certaines femmes qui doivent tout à l'engouement des hommes toujours empressés de s'abuser sur les grâces de leurs personnes, et plus ençore sur la supériorité de leur esprit, succéda bientôt cette brusque question, dans laquelle perçait manifestement l'intention de m'insulter : » Je vous demande pardon d'être si mal instruite. » madame; mais est ce en Italie qu'a été célébré votre mariage avec le général Moreau? Nous, » qui avons l'honneur d'être ses compatriotes. nous n'en avons jamais reçu l'avis officiel.

" - Non madame, répondis je à mon tour; cest en Hollande que le général m'a pour la première fois adressé ses hommages. Quant au caractère de notre union, peut-être a-t-il eu le ptort de penser que votre approbation n'était

Mme de la M\*\*\* était amie intime de la mère de Mile Culo; elle fut la principale cause du mariage précipité du général Moreau.

» point indispensable pour la rendre indissolu-» ble; il s'est contenté de celle de ses amis et » de ses compagnons d'armes. »

Le ton ferme de ma réponse annonçait clairement mon intention de ne pas supporter plus long-tems les attallées de cette femme, qui m'as vait si gratuitement déclaré la guerre. Mme de La Rue éprouvait, de son côté, quelque plaisin à me voir rabaisser l'orgueil de sa méchante cousine. Cependant l'heure du spectacle approchait; M. de La Rue me donna la main jusqu'à ma voiture: comme il m'adressait quelques excuses sur la scène assez désagreable dans laquelle je venais, malgré moi, de jouer un rôle, je le rassurai complètement. » Que voulez vous, lui dispe? ni vous, ni moi, ne pouviens prévenir ce petit éclat:

Qui n'a pas l'esprit de son age, De son age à tout le mulheur.

Mme de La M\*\*\* était placée à peu de distance derrière moi; elle entendit clairement la citation que je lui appliquais. Le regard qu'elle me lança au moment où ma voiture partit, me prouva que ma petite méchanceté avait atteint son but. M. de La Rue ne vit point son dépit, je ne suis pas même bien sûre qu'il eût saisi le sens de ma réponse; c'était un pauvre homme, qui n'enten-

dait malice à rien. Il passait sa vie entre sa caisse et sa table, ne négligeant pas un chiffre et ne perdant pas un bon morceau pour quelque intérêt que ce fût, si ce n'est celui de sa fortune.

A mon arrivée à Chaillot, je trouvai un billet de mon inconnue; elle était inquiete de l'impression qu'avait dû produire sur moi l'etamen de ses papiers. J'écrivis en toute hâte quelques lignes pour la rassurer, et lui annoncer que j'irais la voir le lendemain matin. Je chargeai Joseph de porter mon billet à l'hôtel de Flandre, avant la fin de la soirée.

Après avoir pris une superbe parure de diamans que j'avais récemment achetée de mes propres deniers, je me rendis à l'Opéra, en même tems que Mme de La Rue et sa société. Elle avait aussi changé de toilette, afin, disait-elle, de mieux faire valoir le présent qu'elle avait reçu de moi. Mme Tallien était aussi placée non loin de nous à l'Opéra; Mme de La Rue ne la connaissait que de réputation; et cette réputation, il faut le dire, ne l'avait pas prévenue fortement. en sa faveur. Je parvins aisément à dissiper ces préventions fâcheuses. On donnait ce jourlà Alceste. Quoique née sous le ciel de l'Italie, j'avouerai à ma honte que je suis peu sensible aux charmes de la musique. L'opéra comique et le vaudeville me plaisent quelquefois beau-

coup; mais le grand opéra français et l'opéra séria italien ont toujours été pour moi d'eanuy eux spectacles; "je n'en jai, jamais, admiré j que la pompe théâtrale proprement dite. Quant aux ballets, ils n'opt point, suivant mgi, d'attrait asser piquant pour qu'on leur consacre jamais une soirée tout entière, , james et ne le principal de la contra l'entre le la contra l'entre le contra l'entre l' A la fin du premier jacte politicemite et Min rande, que je n'avais pas vus depuis la partie de Mouceaux, vinrent en ambassade vers moi de la part de Mme Tallien. Ils plaisanterent beaucoup sur le méchant tour que je leur avais joué en les abandoppant au theatre Feydeau w sans eur avoir aucunement fait pressentir mon brus, que départ, Je ris beaucoupade ce qu'ils ma dirent sur les conjectures qu'ils avaignt formées mais ils ne, purent obtenir de, moi l'aveu du motif qui m'avait poussé ja les quitter si subite, Be transfer or our floor, in mind . Je quittai Mmg. de La Rue, en m'excusant, de la pécesaité joy; j'étais de me séparer d'elles pan suite du message que je recevais de Mme Tallien. 20 Tallai aussitôt rejgindre celle-ci dans la loge qu'elle occupait : cette loge était une haignoire d'avant-scène. · Il y avait avec Mme Tallien huit que dix hommes. Je fus acqueillie par les témeignages de la joie la plus vive i mais je ne fus pas libre de goûter sur-le-champ le plais

XXVIII.

sir que je m'etais promis dans la société de Mme Tallien. La conversation était général et roulait sur la politique. Je vis, à n'en pas douter, qu'on ne la poussait aussi vivement que pour m'exciter à y prendre part. Heureusement il n'était question que de l'administration Intérieure de la France, et nullement des opérations de nos armées! Le premier point in a toujours paru si peu du ressort des femmes, que je n'al jamais, en aucun tems, commis l'imprudence de donner mon sentiment sur ce que je ne croyais avoir ni le droit ni la faculté de juger.

Comme je me trouvais dans l'impossibilité de causer librement avec'i Mme 'Pallien', et que je m'ennuyais autanti du bavardage de ces messieurs que du spectacle de l'Opéra , je pris le parti de 'me retirer promptement, sous un leger prétexte. L'hermite et Mirande s'offrirent à m'accompagner. En traversant les corridors, nous rencontrâmes deux personnes de la connaissance de Thermite: l'une des deux était le poète italien Monti: celuici me prevint d'abord en sa'la? veur. On me proposa d'aller prendre des glaces chez Corazza qui etait le Tortoni de ce Les salons de Corazza étaient alors sur la place Louis XV; je ne me détournais aucunement de la route de Chaillot, et facceptai la proposition de Lhermite. .i. 3. . La présence de Monti donna bientôt à la conversation une tournure encore plus agréable pour moi. L'entretien tomba sur l'homme étonnant, dont la haute renommée commençait à ffire chanceler la puissance du Directoire, et qui

Bientôt au premier rang porté par ses exploits, Et, roi nouveau, brisa d'un sceptre despotique

Les faisceaux de la République.

Tout dégouttans du sang des rois.\*

Monti n'était prévenu en faveur de Bonaparte par aucun sentiment particulier; mais il avait été vivement frappé du spectacle de ses hauts faits d'armes en Italie; et il n'en parlait qu'aves un enthousiasme qui n'avait rien d'affecté.

Je n'avais encore alors aperçu Bonaparte qu'une scule fois. Son extérieur, très grêle à cette
époque, m'avait paru si loin de l'idée que je me
faisais d'un héros, que cette première vue avait
même laissé dans mon esprit une impression
désagréable. La négligence avec laquelle il laissait
tomber sur son visage ses cheveux naturellement
plats, sa maigreur, le désordre presque habituel
de ses vêtemens, m'éussent inspiré pour tout autre un éloignemant absolu. Mais le feu qui

<sup>\*</sup> Casimir Delavigne.

brillait dans ses yeux, la pénétration de ses regards commandaient l'attention et faisaient deviner en lui quelque chose d'extraordinaire. Monti, dans les élans de son imagination teuta poétique, présageait les hautes destinées de Bongparte, de cette Joséphine qui, plus tard, devait faire briller sur le trône tant de bonté, et qui déjà était la compagne du jeune vainqueur d'Arcole et de Lodi. Monti paraissait apprécier à leur juste valeur les grandes qualités militaires de Moreau; mais ces qualités ne pouvaient exciter en lui ce même degré d'admiration. Monti avait une tête italienne, et, comme il le disait lui-nième, les Italiens veulent être éblouis: 20: gliano esser abbagliati.

## CHAPITRE XLVIII.

Henri. — Sa maladie. — L'inconnue.

Je trouvai en arrivant à Chaillot une lettre de Moreau, qui y était arrivée dans la soirée. Il m'annonçait son départ prochain d'Italie, et son intention de venir passer au moins quelques jours près de moi à Paris. Cette nouvelle me glaça d'effroi. Comment aurals je osé le revoir, après tous les torts dont je me sentais coupable envers lui? Il m'était désormais impossible de soutenir sa présence, et je pris la ferme résolution de fuir, sans attendre son arrivée. Je voulais dès le lendemain matin chercher une rétraite qui me dérobât sûrement à ses regards. Mais le lendemain, je fus distraite de ce projet par d'autres soins et d'autres inquiétudes.

Henri, cet aimable enfant, que j'avais eu le bonheur d'arracher à la misère et à la corruption quelque tems avant mon départ pour l'Italie, devenait de jour en jour plus digne du
tendre intérêt que je lui témoignais. Sa vue était
toujours pour moi la plus douce consolation.
Toutes les semaines, j'allais passer deux heures
avec lui à la pension dans laquelle je l'avais placé. Il me témoignait la plus tendre affection, la
plus vive réconnaissance, et il payait largement
par ses progrès les soins que je prenais pour
son éducation. Aux dispositions naturelles les
plus heureuses, il joignait une grande sensibilité.

Le lendemain matin, je reçus à mon réveil une lettre par laquelle le maître de pension m'annonfait que Henri était dangereusement malade: sur-le-champ je demandai mes chevaux. En pronant à la hâte une toilette convenable pour sortir, j'exprimais toute la vivacité de mes inquiétudes sur la santé de cet enfant, que je regardais comme mon fils d'adoption. Ursule, dans le cours de la conversation, se hasarda à me faire quelques questions sur ma grossesse. Je lui répondis franchement que je n'avais point l'espérance de devenir mère. Sur cette réponse, Ursule m'apprit tout ce que certains de mes domestiques, et notamment le concierge et sa femme, qui s'étaient faits mes implacables ennemis, disaient ouvertement sur cette grossesse, dont ils ne doutzient aucunement.

. Avant de partir, j'écnivis un nouveau billet à mon incompae, pour la prétente qu'un accident imprévu me forçait engare de différer juaqu'au lendemain la visite que je lui avais annoncée pour le jour même; mais je pris avec moi les papiers qu'elle m'avait confiés, afin de les examiner sans retard pendant, la route que j'avais à faire. Je trouvai, dans le porte femille, le confirmation de toutes mes conjectures sur la grang ou avait autrefois occupé cette malheureuse dame: Hy avait aussi là de nombreuses preuves de son dévonement pour les plus augustes victimes de la révolution. Je ne vis pas, saus une forte émotion, ce rapprochement si maturel à faire d'une grande prospécité passée et de l'infortune présente. Je résolus de : pe pas tarder dayantere à user de mon crédit et de celui de mes amis , et de sanver à tout prix la marquise de T..... dont le nom cessait enfin d'être un mystère pour moi.

En arrivant à la pension de Henri, je rencontrai d'abord un des maîtres qui lui portait le plus d'intérêt, M. Obsel. Lavait l'air profondément affligé: aux questions que je lui adressai sur l'aist de mon paurre petit malade, il ne répondit que d'une manière propre à redoubler mes alarmes. Quoiqu'il gardât le lit sculement depuis cinq jours, la maladie, me dit M. Obval, syait déjà fait aur lui de grands ravages, et je

nei detals nullement infetonner ils l'alteration complète de la physionquie. "Many! desirbit are deinment me voir; it mandoisendait à tous les instant; mais on oralganit que ma vue ne produisit sur lui and impression trop vive, et l'on jugear nécessairel de le préparer, l'avant de me laisser approches desponition Caches degriere un plar arcito y Fantendiso piendad v quel quel o initetes la: voix altérée pla malade populo prononedit mion nons avec l'accent de Tenquietude et de la tendresse la plus vive. Lorsque je jugeai qu'on lui avait absez fait pressentin ma procheme arrivee, Javangai la tête avec sprécaution. Quel triste spectaclers officit alore a mest regards! Mon cher Henri parian alers delle garde malade; mais sa voixp: fangage par l'émotion du Mi caussit la icie de ine revoir Bientôt! ne faisait entendre siue des sons dejà trop faibles pour arriver jusqu'à mon graille. Son visage était pâle, sa maigreur extrême; à peine lui restait-il assez de force plomitentire les bras au bon Mr. Obvaly qu'il appelait sup ami. 11 Jes mapprochal davantage sans itre dperimen ver ilbien oret, Ashit & a luguide. editenta de marquere en ciama dide, almange regalgades montragaten veriantem bester et Ahtem wie n'étais ties sûr qu'elle peut venir sans drainte, .bj'aimeraisi mieux, mourim que de la revoir a (d) sh abaniniq fast iom lui ode, granda la trat range sandel je

malheurs i je m'ai point encore oublié ces patoles et le son de la voix qui les prénongait. M. Obyal s'avança vers le côté de la chanthue où je me temais encore dashée. J'avais essuyé mes yeux, et je m'efforçais de commander à ma douleur. Mais lorsquaije, vis l'aimable visage de mon Henri s'amimer la mom aspect d'un reste de vie net ses huas débiles sééendre vers moi; lorsqua je l'entendis ma prodiguen les noms les plus tendres, mes sangluta éclatèrent, et je tembai à genous près de son lit.

L'arrivée du médecia intercompit cette acène trop violente pour tous les denx; il me rassura ma peu suri l'état présent de Henri; il n'était peintrément déscripéné suivant lui; on pouvait encocé sauver le mainde q'il ne survenait point de nouverné accidéns; mais toute émotion vive peuvait de enir mortelle, et le repos absolu était avant tout nécessaire. Je promis à Henri de reseter près de lui, jusqu'à dix heures, et de revenir dans l'après-médig sons la candition expresse qu'il médificait que qu'écouter, sans m'adresser un seul motificait que qu'écouter que m'et de la complet de la comple

Informmenta vue scule paraissait l'agiter encere, aprèse quelques instans de silence, le docteur juges prodent de m'éloigner de son lit. J'obéis à mon grand regret, et recommandai en malade la docilité. » A ce soir, donc, mon amis su lui

dis je en posant mes lèvres aux son front et en lui faisant signe de ne point parlei. ... 100 1 10 2 Vous reviendrez bientêt?

» — Oui, mon enfant, « et je sortis après avoir encore une fois répété: » A ce soir « Le médecin et M. Obval me reconduisirent pas-

'qu'à ma voiture. Tous deux adminsient les bonnes qualités, la douccur et la résignation de Heart. Le doctour croyait devoir attribuen sommis aux maurais traitement et à la mistre qu'il avait eus à subir dans son enfance. Ses forces étaient en contre cépuisées manque oroissance trop sapide ct par le développement prématuré; det ses facultés tiatellectuelles. Jespromis au médécin de maspoint irevenir dans la soirée, afin d'éviter au maiale une monyelle seconsse qui pouvait lui deveniz finneste. e Em quittant Henri, je me fis candwire à l'hôtel de Flandre. Je sentais tout ce que l'abtente derait avoir de pénible dans la position de Mme de T....., et je voulais lui porten dés encouragemens et des consolations. Je m'étais flattée que me visite lui causcrait une surprise agréable; mais ce fut à moi d'être étonnée du changement subit opéré dans ses dispositions à men égàrd. Il y avait une grande contrainte dans ses regards, dans ses paroles, et jusque dans ses gestes : cette contrainte perçait malgré ses efforts pour la dissimuler. . .

de me croyais peu faite pour inspirer la dé. - Sance; et cette défiance me paraissait éncore plus injurieuse de la part de Mme de T....., qui devait avoir appris, par mon empressement à lui rendre service, combien il était heureux pour elle de s'être consiée à moi. Au premier mot qui me laissa voir ses sentimens secrets, je pris dans mon sac à onvrage le porte-feuille qui renfermait ses papiers, et le lui présentant avec dignité: » Votre secret est tà ; lui dis-je; madame'; » ce secret n'appartient encore qu'à vous seule; . » vous pouvez m'en croire, car je suis bien réso-» lue à l'effacer entièrement de ma mémoire, puisrque vous semblez regretter de me l'avoir fait sconnaître. Je ne sais point supporter ce qu'il y a d'injuste et d'humiliant dans les craintes » que je vous inspire. Permettez - moi de vous posfrir, artitre de prêt, la somme nécessaire à ros besoins pour quelque tems, afin que vous resoyez à même de pourvoir seule à votre sureté, » si vous croyez cette sureté compromise par la regnfiance que vous aviez mise en moi. « A ets mots, je fis mine de me retirer. De grace, resstez, a dit Mmz de T....... en me faisant signe de me rasseoir. Il y avait dans son geste quelque chose de si hautain, et tant de froideur dans son apparente politesse, que je ne répondis point. Je me contentai de m'arrêter quelques instans,

et je la regardai en silence; mais ma physioho mio, qui n'a jameis su mentir, disait clairement tout ce que l'éprouvais.

Mon projet, vous le sentez, madame, reprit

alors Mme de T....., ne saurait être de vous

blesser. Les offres nouvelles que vous venes

de me faire augmentent mes obligations envers

vous; et j'estime assez les qualités de votre

cœur pour accepter ces offres, sans craindes

de me voir exposée par là à une humiliation

qui me serait plus cruelle que tous mes malheurs

passés, puisqu'enfin vous savez qu' je suis a

... Je n'ai rien à répondre à cela, madame; e seulement je yous prie de vous rappeler que le pjour où j'eus le bonheur de vous sauver, j'i-» gnorais entièrement votre nom et votre fortune » passée. Je n'ai point manqué, je ne manquerai p point aux égards qu'on doit à vos malheurs et sau rang que vous axez occupé dans le monde; mais vous me proutes que j'ai eu tort de croire p que votre amitié récompenserait un jour les secreices que j'ai pu vous rendre. Si je puis pencere vous être utile (veuilles m'écrire) ou uny voyes-moi quelqu'un qui possède votre confiance. » Je,ne veux pas même connaître le lieu de votre res traite: yous savez mon adresee; cela suffit. Je wais p maintenant prévenir Mme Lacroix de l'intention » où vous êtes de quitter promptement sa maison a

Mme de T....., que je parte anjourd'hui même? a A cette question, je me sentis émue. J'allais oublier tout ce que ses procédés avaient d'insultant pour moi. Déjà je cherchais ses regards, dans l'espeir de les retrouver plus bienveillans; mais ils ne respiraient que la fierté hlessée: je ne descendis point à faire de honteuses avances, et toutes relations d'amitié ou de simple bienveillance furent des ce moment rompues entre Mme de T..... et moi. Je me bornai a lui dire que j'étais loin d'exiger qu'elle partît; que je la laissais entièrement libre, et qu'après avoir choisi une autre retraite, elle n'aurait nullement à craindre les recherches de ma curiosité.

Mme Lacroix vint recevoir mes ordres. Je lui annonçai, qu'obligée d'aller passer environ quinze jours à Versailles, je confiais de nouveau à ses soins la personne qu'elle avait depuis quelques jours dans sa maison; et dans le cas où cette personne jugerait à propos d'aller habiter autre part, je la priai de faire en sorte que son départ fût enveloppé du plus profond mystère.

Mme de T..... m'adressa de froids remercimens, et promit de m'écrire. Cette promesse était faite d'un ton fort sèc: je la reçus poliment, mais sans paraître y tenir beaucoup, et nos adieux me se prolongèrent pas plus long-tems, Jappris,

quelques jours plus tard, que Mme de T..... avait quitté l'hôtel de Flandre, n'emportant, de tout ce que je lui avais offert, que le plus striet nécessaire. Je dirai plus tard quelle occasion j'eus encore de lui rendre service, et de lui prouver que j'avais oublié ce que sa conduite avait eu de fâcheux pour moi dans cette première circonstance.

## CHAPITRE XLIX:

Visite de Monti et de Mirande. - Espionnage. Mort de Henri.

De retour à Chaillot avant l'heure du dîner, j'appris, à mon arrivée, que j'étais attendue par deux personnes qu's prenaient patience en jouant au billard? Ces deux personnes étaient MM. Monti et Mirande. Le premier s'excusa de son indiscrétion, en me disant qu'il n'avait pu résister au désir de revoir la bella stella del tosco ételo. J'estimais à si haut prix le talent de Monti, que je parus tenir à honneur de le recevoir. Je remerciai Mirande de mé l'avoir amené, et je lui fis à lui même l'accueil le plus obligeant. Cet accueil parut toucher les deux visiteurs, et ils consentirent de fort bonne grâce à me donner le reste de la journée, que je m'efforçai de leur rendre aussi agréable que possible.

Tandis que nous continuions la partie de bif-

lard commencée sans moi, j'envoyai un de mes domestiques savoir des nouvelles de mon cher Henri, et lui porter de ma part un billet destiné à le consoler de mon absence. Quelques lignes que m'écrivit en réponse le bon M. Obval me tranquillisèrent beaucoup. Les imaginations vives portent tout à l'extrême en bien comme en mal, et j'étais déjà si rassurée, que je comptais le lendemain retrouver mon petit malade dans un état voisin de la convalescence. Je fus done gaie toute la journée, et bien éloignée de prévoir le malheur qui-me menaçait de si près.

C'était Ursule qui nous servait à table. Mirande, affiblé par elle d'un rostume, asser exact de gondolier vénitien, vint, qui dessert, avec la mandoline en sautoir; son chapeau et ses bomtonnières étaient toutes garnies de nonds de rubans. Malhoureusquent la nature l'avait doué de la voix la plus fausse qu'il fût possible, d'entindes. Adélaut des chants italiens, Mirande inagina de nous jouer una contre danse, allemande, que je fus obligée de danser, sans lautre parlor ague de Ursule ; car Monti n'était point un dans seur.

Tandis que nous voltigions sur la terrasse dont une extrémité tenchait à ma sallaide bains; j'entendis une volte qui ne m'émit point étrapgère; entre poir était celle de M. de La Bue; de la liver-

connus sans peine. Il adressait à la femme du concierge quelques questions sur cette grossesse que je simulais tonjours, et qui occupait si fort quelques esprits matreillans ou intéressés à me nuire. Je suspendis aussitôt la contre dande pour envoyer Ursule à la découverté; à l'instant même Joseph parut à la porte du salon-qui donne de plein pied sur la terrasse, et annonça M. de La Rue: mes soupçons se changerent en certitude.

Sa visite n'avait pour but que de savoir le nombre et les noms de mes convives. Mécontente de cette inquisition, et bien résolue à le désespérer, lui et tous ceux qui exerçaient sutoux de moi un si honteux espionnage, je lui demandai, avant qu'il ne nous quittât, de me faire le lendemain même compter mille écus, dont j'avais besoin pour les frais de layette. Il sourit imperceptiblement, jêta encore un regard furtif sur ma taille, et ne quitta point la maison sans evoir essère communiqué ses remarques aux valets chargés par lui de surveiller toutes mas damarches.

Ontdonnait ce soir là, au théâtre de l'Ambigu-Comique, un mélodrame alors fort en vogué, l'Homme à trois visages. Je m'imaginais qu'Ursule préférerait ce spectacle à la tragédie; et lersque Monti fit la proposition de nous rendre au houlevard du Temple, l'acceptai, a la seuse condition qu'on me permettrait d'ammer avec moi ma femme de chambre, dont les remarques et les lazzis ne pouvaient manquer de nous divortir. Ursule agait en effet un esprit très vif et un bon sens naturel, wai ne se démentaient: presque jamais. Je m'étais trompée dans mes conjectures: le mélodrame n'eut que ses décains. et son goût demeura fidèlerà la tragédie. Les, observations qu'elle fit mondant la duvée du spece tacle lui valurent plus d'une fois les éloges de Monti et de Mirande. Les famées de la vanité lui monterent au cerveau; elle nous déclama au retour, et d'une manière que son accent forte ment prononcé rendait on ne peut plus comique, quelques tirades qu'elle avait entendues de la bouche de Talma, et qui étaient gravées dans sa mémoire. Peu s'en fallait que dejà elle ne se erat une actrice; et je l'affligeai beaucoup en lai prédisant qu'elle ne pourrait jamais déclamer de suite dix vers français ; sans faire pouffer de rire son auditoiren's and the training of the states and

Nous nous arrêtames quelques instants behant Corazza. Mirandel, qui me donnait le mein, taouvermoyen de me prévenir, sans être entendu, que Lhermite devait prochainement me faire une nouvelle visite. Cette visite avait un but, et Mirande m'instituit à me déficer plus que jamais de l'anjuce le Lhermite : je le remerchai de ses avince

et je me promis d'en profiter. Comme la dernière moitié de la journée s'était écoulée pour moi fort gaiement, je rentrai chez moi, et je me mis au lit, de la meilleure humeur du monde. Tétais: flattée de l'empressement de Monti, et très sensible à l'amitié que me témoignait Mirande. Monsommeil fut doux et paisible; mais à cinq heures du matin je fus réveillée en sursaut par un coup de marteau violent qui ébranla la porte cochère. Malgré les nouvelles rassurantes que j'avais reques la veille, ma promière pensée fut qu'on venait m'apprendre la mort de Henri. Le cœur serré d'affinoi, je sonnai vivement, et je mélançai hors du lit. Lorsque Ursule entra dans ma chambre, elle me trouva déjà enveloppée d'une robe du matin, et les épaules couvertes d'un schall: »Vite un chapeau, lui dis-je, ét allez voir qui a frappé. » Puis changeant d'idéc, je saisis son bras, et je descendis avec elle aussi rapidement que pouvaient me le permettre mes jambes toutes tremblantes. Mon fidèle Joseph arrivait en même tems que moi dans la cour, une lanterno à la main. Le portier n'avait pas encore ouvert; ce fut Joseph qui tira les enormes verroux, ct qui fit tourger la grosse clef dans la serrure. J'eus bientôt la certitude qu'on m'apportait un message de M. Obval. Joseph comprit bien que je ne lui donnerais pas même le tema d'atteler

انفيلاس

un cheval au cabriolet; il posa sa lanterne à terre, boutonna son habit, et se disposa à me suivre.

» Ne sortez point, a dis-je à Ursule, et la lourde porte se renferma sur moi. Nous rencontrâmes heureusement un fiacre vide: j'y montai avec Joseph et les deux domestiques qui étaient venus de la part de M. Obval m'inviter à me hâter, si je voulais encore revoir mon cher Henri.

Dévorée d'impatience et d'inquiétude, je n'osais faire une seule question. Nos chevaux avançaient avec rapidité, mais j'accusais encore leur lenteur; je frissonnais de tous mes membres, et je no pouvais articuler un seul mot. J'arrivai enfin au terme de notre course: M. Obval se présenta d'abord sur mon passage; sa figure me laissait pressentir l'affreux spectacle qui allait frapper mes yeux. » Est il encore vivant? « furent les seules paroles qu'il me fut possible de prononcer.

- » Oui, madame; le pauvre enfant craint de » mourir sans vous avoir revue. Son agonie est » cruelle: il fallait connaître la force de vetre ca-» ractère pour vous appeler à ce déplorable spec-» tacle. «

Nous montancs a la chambre de Henri. Des qu'on lui eut annoncé mon arrivée, ses yeux éteints se ranimerent; sa figure, déjà couverte de la pâleur de la mort, se teignit d'une vive rougeur, et son regard chercha le mien. Mes yeux étaient pleins de larmes. Il voulut me tendre la main, et cette main retomba sans pouvoir atteindre la mienne. » Ma bonne amie, dit il d'une voix dont je ne distinguais déjà plus les sons qu'avec beaucoup de peine, je ne regrette que toi dans le monde. Ma pauvre mère m'avait plaissé sans appui: toi seule tu m'as tenu lieu p de mère. Embrasse moi encore...... Mon Dieu, que je voudrais ne pas me séparer de toi!«

Mes sanglots éclataient malgré moi. Il perdit connaissance pendant quelques instans. En revenant à lui, il tourna encore ses yeux vers moi, et il me dit adieu d'une voix défaillante. Une légère convulsion altéra ses traits... Il avait cessé de souffrir.

Je tombai sans mouvement. Les secours du médecin de la maison, qui n'avait pas quitté la chambre de Henri, rappelerent bientôt mes sens. En retrouvant encore là cet homme respectable qui avait prodigué à mon Henri les soins les plus assidus et les plus tendres, je conservais un reste d'espérance. Je lui fis une question: son morne silence m'apprit que je n'avais plus rien à espérer.

M. Obval m'emmena dans son appartement: il ne me demanda point mes ordres pour les honneurs à rendre au pauvre enfant que je pleurais. M. Obval connaissait mieux que personne

touté ma tendresse; il était sûr de mon approbation pour tout ce qui tendrait à prouver combien sa mémoire me serait toujours chère. Le lendemain de ce jour fatal, je reçus encore un nouveau témoignage de l'affection toute filiale et de la reconnaissance que m'avait vouées cet afmable cafant, si digne de mes regrets. On m'envoya un petit journal écrit de sa main, et qu'on avait trouvé sous son chevet. Quand on me le remit, je n'eus pas la force de lire au-delà des premières lignes; depuis, je l'ai souvent relu, et il s'est profondément gravé dans mon souvenir. and the language of the real of the language of the part of the language of th

ojJai rentrai chet imoj avem midi, accompagnee de Mais: Chuilisqui prasait point qualume laisser partir senden Aliambeniresidningoisses et ad'inquistude à raient selle montraltéré mes traits; qu'Ursule 40 giai rétait faccousuo exurbruit de la voiture paruti effrance à mon aspect. Sas aquestions se succedaient avesi une extreme volubilité. Comme jenedy mipondiale painty Mener Ohval lui. At signer de norpeint ma predsed davantage ; elle me conduisit jusqu'à ma chambre, m'exhoutainivement àipheodre quelque vipes clét-ne ma quita que lorsquillarma vityphinoisalma. (a.) againma 19 v 1. Joseph avaitaonin autisfait, la , curiosité de amac firmine de chambite. Catte planvre. Ursule vint se: plater au pied de man litt Après din long silonce, elletmandemande la dermission daller prieriou-:

près du corps de celui qu'elle pleurait comme moi. Je lui accordai cette permission, qu'elle paraissait désirer ardemment, et je la chargeai de distribuer aux pauvres, en mon nom, d'abondantes aumônes.

Le lendemain on me remit le journal du pauvre enfant. Le voici tel que mon cœur l'a retenu, tel que mes yeux eurent de la peine à le lire.

JOURNAL DU PAUVER BENRI, ENFANT ABANDONNÉ, ET RECUEILLI PAR UN ANGE DE PITTÉ.

Quand je perdis me mėserjetais bien spetit, lje a comprensis peu ide choses : mais je bentis foub sur partir andquelliam maile suite que; j'ethis diem maille unéma vitra que j'éthis diem maille unema vitra que j'éthis diem maille unema vitra que j'éthis diem maille une vitra que j'éthis diem maille unema vitra que vitra que j'éthis diem maille unema vitra que vitr an Autre journées - Autroindibateuil- jo vis une s dame qu'un peu de konte me at éviter d'aborthe amais dont la bonté prévint mon chagrin d'être pris pour un mendiant. Mais les paroies de la zdame furent si douses; qu'altendri, et non con-» fus, je benis des lors, les bienfait: sans rongie mder l'aumônes (20 ml. e. de n'o se élevent france o redutrenjournée. - Ma belle amie m'a conduit: » en pension. Oh! comme je vais travailler | Je! nveux devenir savant par reconnaissance. Mon wDieu! si ma seconde mére allait perdre sinsi' stout ce qu'elle passède! moins patitiet plus »heureux que la première fpie, Jepourrabulois

adssenin um appui. On peut recevoir de l'enfant au qui on a cout donné.

\*Autre journée. — Tous mes maîtres sont consstens de moi; je suis bien heureux en songeant sque ma belle amie le sgra plus que moi en-

maure journée. — le suis malade, mais je ne aveux pas qu'on le isache; ma belle amie serait sinquiète. Que me dait un peu de deuleur pour sui en épargner beaucoup!

». Autre journée. — Je souffre beaucoup plus;
» j'ai la fièvre, dit-on.... Non, c'est que j'ai peine
» à vivre. Oh! pourvu que je ne meure pas sans
nominame l'Elle viendra; mais comme elle
nacra affligée en me voyant si pâle, si faible. Je
n'épme taut, que je tâcherai d'avoir un pen meiln'eure mine.

Mautre journée. — Cher M. Obval, le pauvre Menri est bien reconnaissant de vos bontés. Il Maudra donc aussi vous quitter! Quitter tous meaux que j'aime, c'est-là, c'est-là la plus grande mpeine de la mort.

Pauvre jenfant! H avait ajouté encore ces mots auscrasion au se de la company de la co

» Je ne puis ni mouriq, ni vivre, car mon antie » ne vient pas. Que j'écnive encores ceo dernien rélan pour elle: amoua et acconnaissance.« « Ces derniers mots dondérent un libre cours la mes larmes. O douleurs de la materiaité Lie vous sentis, je vous devinai tout entières. Une fictions tristé et cruelle me révilla vôtre immensité. Tombée de tout ele poids d'une illimien dans, l'amou sentiment de maisolitude, je me fix qu'envier dans vantage ce bonheur d'être miène, dont l'image; même semblait vouloir me fuir pour toujours,

Jetais plongée dans une vague reverie de de sins et des requets, quando Unsule ! vint une isus e prendre secortés d'une autre femine alent desfresses touchante ine frappie ine matromage d'Uraide étails chose assezimouvelle auprèsi de mesia, pourréples cette circonstance excitat vivement maginariasités L'intérêt s'y joignit aussitôt. Ursule avec cette certitude de me plaire qui me prévient toujouise favorablement, poussa en quelque some la jemme femme au devant! de moil aves cerseul mot: Elles -a connu ce pauvre Henri .... » Qui, madameiret vje l'al aime bomme mon frère. Vous vous same s, pelez : peuteltre un 'jour, jby a deux mbispagale y vous vîntes à la pension lui apporter des livres ret une foule d'autres choses Mais madame, « » sachez d'abordoque oj habite prês du sjandim de / pla pension, que j'ai une sœur, et que polesjours

» même dont je vous parle, Toinette, ma petite » sœur, fut frappée par les écoliers. Henri ac-» courut à ses cris, s'établit dès ce moment son \* défenseur, et vint passer auprès de nous toutes » ses heures de récréation. C'est de vous qu'il » nous parlait sans cesse; il avait son projet, disait-il souvent; il voulait mettre de côté pour nacheter une robe et un chapeau à Toinette, la mener, quand elle aurait dix ans, à sa belle pamie, qui l'accdeillerait avec bonté: tant elle » aimait les enfans. Nous avions une grande envie > de vous voir, car à moi aussi le pauvre Henri savait promis cette faveur. Il devait parler à ma-» dame pour qu'elle voulût bien être marraine de ⇒mon enfant avec le frère de M. Obval; et voilà » qu'absente seulement pendant dix jours, j'arrive » pour apprendre que le pauvre Henri vient de mourir. «

Ici les sanglots de la jeune femme renouvelèrent mes larmes. Ce que j'avais éprouvé en l'écoutant ne peut se rendre: c'était un sentiment pénible et doux, un regret et un rêve de mère.

» Je réaliserai toutes les espérances de Henri; » dis-je à la jeune femme; je prendrai soin de Toi-» nette, et cet enfant, qu'il désignait à ma ten-» dresse, deviendra le mien. « En promettant ainsi, je me trahissais tout entière, avec ma chimère de maternité, qui semblait s'échapper plus vive et plus puissante à l'idée d'une adoption prochaine et consolatrice. Ge n'était point asses pour mon cœur que de laisser deviner sa pensée; j'avais hâte de tenter le cœur qui pouvait y répondre. Je sis préparer à déjeuner dans le jardin; et quand je sus seule avec la jeune semme, je lui demandai depuis combien de moia elle étais enceinte; je lui demandai plus, et, à serce de séductions, je lui arrachai une promesse. Seule je sus coupable, aussi seule ai-je été punie d'une fraude où l'or avait été mon complice.

Une plume savante a dit: Dans les Mémoires ou peut laisser de côté tout ce qui nous force à rengir, si les faits ne sont pas intintement liés aux autres éténemens de notre vie. Le tort grave, dent j'eccuse ici la pensée et la circonstance, a en trop d'empire sur ma destinée pour que je puisse profiter de l'heureux privilège de le taire: Il faut le dire au prix de quelque honte, mais pour m'en épargner une plus grande, qui du moins ne m'appartient, pas, celle d'avoir été conduite à une feinte répréhensible par un lâche motif d'ambition ou d'intérêt. Cette faute, comme toutes mes fautes, prit sa source dans une imagination exaltée, dans une ame ardente, et dans une impatiente habitude de céder à mes impulsions.

Ce n'est pas ainsi qu'en jugérent le public et les amis de Moreaur on ignora toujours la séri-

table cause de notre rupture, et, durant notre liaison, j'avais trop peu ménagé ceux qui l'entouraient pour qu'ils ne cherchassent point à en dénaturer le caractère. Moreau cessa de m'aimer, parce qu'il avait la preuve écrite de ma main que j'en aimais un autre. L'idée de le ramener ou de le tromper n'entra pour rien dans le projet d'adoption qui devait me donner le titre et les droits de mère. J'eus si peu cette vue intéressée dans ma résolution imprudente, qu'il ne me vint pas même à l'esprit qu'on pût la soupçonner. J'ai déjà fait assez d'aveux pour qu'on croie à ma sincérité; j'ai déjà donné assez de preuves de mon fol entraînement, pour qu'il devienne seul ici l'interprétation naturelle de ma conduite. Je continuerai de retracer les évenemens tels qu'ils se sont passés; je serai plus sévère qué la malignité même, mais en repoussant tous les reproches de vil calcul et de sordide intérêt, dernier remords qui, Dieu merci, ne charge point mes erreurs.

## CHAPITRE LI.

Ronvoî d'Ursule. — Retour de mon mauvais génie. — Lettre du général Moreau. — La prétendue famille D. L\*\*\*.

Moneau m'avait écrit de renvoyer Ursule à Milan, des qu'il avait su la scène dont elle s'était rendue coupable en haine d'Aurélie. Jusqu'alors je n'avais pu m'y résoudre; maintenant l'éloignement d'Ursule devenait nécessaire à mes projets. Son âge, sa loyauté m'interdisaient de la mestre de moitié dans un mensonge, et l'acte auquel j'étais résolue me semblait assez grave pour lui épargner une complicité dont son attachement sans bornes n'eût pas mesuré le poids. L'effroi que m'inspirait la seule idée d'Ursule sachant mon secret, me rappelait par instans que je faisais mal. Ce n'était pas une fille dévouée qu'il fallait à ma résolution victorieuse de

mes scrupules, mais une complaisante qui me vendit sa conscience, si elle en avait une.

Je prévoyais toute la peine qu'allait causer à Ursule l'ordre d'une séparation; aussi je tâchai de l'adoucir en lui faisant entrevoir un retour. Me servant d'une lettre de Mme Lambertini, que l'avais reçue, je tentai de lui persuader qu'elle ferait seulement à Milan un voyage pour une affaire importante dont une autre ne pouvait être chargée; mais elle ne me répondit que par de l'incrédulité et des larmes. Je fis un cruel effort sur moi-même pour lui cacher jusqu'à l'attendrissement qu'elle me causait. Oh! cette apparente dureté était un hommagé. Pauvre Ursule! je me réprochais déjà de séduire une mère, et je tremblais devant une double responsabilité.

La douloureuse séparation eut donc lieu; ct le lendemain la sœur de la protégée d'Ursule, de Mme Sev...., fut installée à sa place.

Ce jour même, ma nouvelle femme de chamhre vint m'annoncer D. L\*\*\*. Il ne pouvait que m'affermir dans mon projet; car ce projet allait, servir ses vues, et des lors son habileté travailler à ma persévérance:

En le voyant entrer, je me sentis tont le délire de la folle passion dans laquelle film avait entretenue avec tant d'adresse ... M'apportezsyous une lettre? m'écriai-je; je lui ai écrit, et sil ne m'a pas répondu.«

. D. L\*\*\* sut me dire ce qui pouvait le mieux .satisfaire mon cœur et mon amour-propre. Pourtant il n'avait point de lettre pour moi, et n'a, vait point remis celle dont je l'avais chargé longtems avant. Les raisons qu'il me donna me parurent sans réplique. Personne n'avait comme lui cet esprit d'à-propos et cet art facile de détails qui donnent un air de vérité à l'invraisemblance même. Après quelques minutes d'entretien, il avait su se rendre maître de tous mes; secrets. Il eut de prompts applaudissemens. pour la fraude que j'avais méditée; elle lui plaisait sans doute, outre l'intérêt qu'il y avait entrevu, comme une sorte de sympathie avec.luimême. Un mot cependant faillit le trabir et m'éclairer: il m'indiquait un calcul; mais l'habile confident prévint mon indignation par le reproche de l'avoir mal compris, et j'en vins presque. a m'excuser de cette offense. Chaque Jour, conseiller infatigable, il était souvent en querelle! avec moi; il finissait toujours par dissiper las' nuages qu'il soulevait d'abord. Tout son art vit cependant expirer l'insinuation bien des fois renouvelée, de tromper Moreau comme je trompais le public. »Ne vous ai je pas répôté, luis »dis-je un jour qu'il me préssait, de nouveau à :

veet egard, que Moreau m'a laisses Mers d'agir sen cela à ma fantaisie, et que je ne suls enhanadie que par l'idée que cet enfant ne portera jamais son nom. - Mais voila justement ce qui one doit pas être; car si cet enfant ne porte spas le nom du général, il n'aura jamais aucus droit, aucun titre; et; qui pis est, il ne vous en-»donnera, aucun. — s»Que vous têtes détestable; sm'ecriai-je, swee ves drotts et ves titres! Ma-»connaissez-vous assez peu pour croire qu'ayant prenonce aux droits et aux titres que m'assurait rune haute existence, je veuille me faire un moysen de fortune du sentiment que j'inspire? Comsment avez-vous pur penser qu'au moment d'une aséparation que je désire; je l'avous en rougismant, j'irai tromper mon amil mon appui, mon protecteur? De grace; ne revenous plus sur ce mujet. J'écris aujourd'hui même à Moreau: vous overrez ma dettre, et j'espère que la discussion »eera finie. - Songez, madame, qu'il y va de stemt votre avenir: cela mérite quelque attention. 4-. Qualque attention? It ne saist mais it est an silenes, qui m'humilie, qui ne me fait plus vivre aque par secousses. Je voudrais acquerir le droit ode le reprocher à Moreau; je voudrais pouvoir ... Ȏcrira: Vous m'avez négligée, oubliée; je vous soublie à mon tour. Mon tœur s'est donné à un sautne: je vous fuis.

Comment! s'écria D. L\*\*\*, auriez-vous ce adessein? - En doutez-vous? Je n'aspire qu'à atout abandonner pour aller trouver au milieu ' »de sa gloire, de ses périls, celui qui a fait senptir à mon cœur tout le délire d'une passion exnclusive. - Vous m'épouvantez. - Est ce bien wous. D. L\*\*\*, qui me tenez ce langage, vous rqui avez approuvé cette passion; qui avez plus nfait, qui l'avez nourrie d'espérances. Je vous vdevino: vous craignes que mes ressources péveuniaires ne me laissent pas le choix de ma »conduite.« Courant à mon secrétaire, j'ouvris un double fond qui contenait deux écrins très riches et une casactte remplie d'or: »Vons voyez sque ma séparer de Moreau, se n'est pas m'ôter stons les moyens d'abligen.«

1). L\*\*\* se récria vivement, se fâcha même, et eut l'art de ne pas s'adoucir trop vite; et, continuant son rôle avec une sorte de chaleur, il me persuada que ses représentations du avaient été dictées par l'intérêt réel qu'il prenait à moi; puis un détour adroitement subit le ramena à ce qui m'occupait dans le moment, les arraugements avec la mère de l'enfant que je voulais faire mien. D. L\*\*\* offrit de se charger de ce soin, et j'augurai de son succès par celui qu'il obtenait sur moi-même par ses cauteleux sophismes. »Cependant, disais-je encore, il me rée

\*pugne de décider une mère à me céder son sensant. — Elle sera toujours mère, puisqu'elle sera la nourrice. — Vous avez raison, D. L\*\*\*, sm'écraî-je en saisissant avidement cette idée; sc'est la nourrice qui est la véritable mère. Tesnez, mon ami, je ne veux pas trop sonder les sraisons d'intérêt et de besoin qui peuvent désterminer un pareil sacrifice. Mais voilà tousjours mille écus: s'ils peuvent quelque chose sdans les conditions, que les conditions soient spromptement offertes. « D. L\*\*\* m'obéit aussitôt.

Deux jours après cet entretien il m'envoya une lingère. Je m'occupai d'une layette, et je m'en occupai avec folie; elle fut d'un luxe si ridicule, qu'elle devint pour la lingère l'occasion d'une sorte d'exposition publique. Tout Paris y vint. La malveillance ne m'épargna pas, et j'avoue que je lui avais déjà donné assez de prétextes, pour que la plainte me fût interdite sur le juste déchaînement de l'opinion, contre laquelle quelques amis, sans la combattre, m'aidèrent de leur générosité.

Ce fut encore D. L\*\*\* qui se chargea de répandre le bruit de ma grossesse, et de me guider dans les attentions extérieures et menteuses propres à lui donner crédit. Il fallut cesser de menter à cheval, et faire mille petits sacrifices d'amour-propre qui, pour une semme, ont toujours quelque dissiculté. Pendant ce temps j'avais écrit deux sois à Moreau. Mes lettres restérent sans réponse. Ensin, trois semaines après le départ de la dernière, je reçus de lui celledont voici la copie:

Gênes , ce....,

»Ne m'interrogez pas sur mon silence. Je n'éstablis d'autre juge que votre cœur.

»S'il n'est pas trop tard, je vous conseille »d'abandonner un projet d'adoption dont le »motif est plus qu'anéanti. Au reste, vous êtes »libre.

»Je vous écrirai par le prochain courrier. Vostre franchise ne peut plus que me rendre plus malheureux. Cependant je la réclamerai et jy scompte, comme vous le pouvez éternellement sur le tendre intèrêt de votre véritable ami.

MOREAU.

Cette lettre me jeta dans le plus grand trous. Dje; mais pe me doutant pas de la méprise que j'avais faite en mettant l'adresse de Moreau sur la lettre que j'avais écrite au général Ney, j'astribuai son mécontentement aux instigations de ces amis, aux bruits de ma prodigalité. Ajou-

tant l'ingratitude à tant d'autres torts, je pris la plume pour repondre d'une façon qui ne ponvait manquer de me nuire pour jamais. Il y avait dans le cœur bon et généreux de ce grand homme tant de véritable tendresse pour moi, que si je lui eusse, avec quelques expressions de repentir, laissé les illusions des qualités qui m'avaient valu son amour, cet amour eût encore plaide ma cause. Mais ma tête bouleversee par une folie romanesque, par l'espoir d'executer un projet long tems nourri et carcssé, je ne trouvai à lui dire rien de touchant ni de juste. Comme il arrive souvent, j'avais tort, et ce fut moi qui me fâchai. Cette lettre devait me faire perdre tout empire sur le cœur de Moreau, et je le perdis en effet; lorsque, je le répète, l'apparence seule du repentir eut suffi pour le ramener.

Mais je n'eus point le tems ce jour là de beaucoup réfléchir. D. L\*\*\* était à mes côtés, et îl
ne me parla que de l'arrivée prochaine du général. Il ne me laissait pas le tems d'être seule,
et ses précautions même avaient renforcé sa présence de l'intimité de sa prétendue famille. La
mère et la fille m'avaient déplu d'abord; mais
ma malheureuse facilité, le plaisir de parler hibrement et longuement de celui qui occupant

toutes mes pensées, m'avaient rendu leur société préférable à toute autre. Ces deux femmes n'étaient ni instruites, ni bien élevées; mais elles avaient ce vif désir de plaire qui en donne souvent le moyen, et ce tact particulier aux Françaises de ne jamais paraître déplacées.

D. L\*\*\* leur avait appris leur leçon, et elles en avaient profité. Elles me flattaient l'une et l'autre, mais avec une sorte d'affection et de bonne foi. D'ailleurs la vanité est de bonne composition, et comme l'amour s'y joignait, car elles ne m'entretenaient que de l'objet de toutes mes pensées, je me plaisais dans cette vie de rêve et de causerie. D. L\*\*\*, insinuant et facile, souriait à toutes mes illusions, à tous les caprices d'une imagination malade. Son habileté m'était précieuse pour mon idée favorite d'adoption; il me dictait ce que j'avais à faire pour donner à ma fraude toutes les apparences de la réalité. Au dernier mois de la grossèsse de Mme Sev...., je devais m'absenter. On avait loué sous' mon nom un joli appartement à Nanterre. La mère et la sœur de D. L\*\*\* iraient s'y établir pour m'y attendre, ainsi que la jeune mère qui passerait auprès du chirurgien pour Mme Morcau. N'ayant de compte à rendre qu'au général de mes actions, je reviendrais ensuite à Chaillot avec mon enfant et sa nourrice.

Telles étaient les combinaisons de D. L\*\*\*. Un jeu de la nature ou un faux calcul de la véritable mère vint les déjouer toutes.

A. Jakana at

secretic image and control to the

egy at a received a rate of the least of the

(a) The second of the secon

drain evalue à Chaillat avec men excess et sa

graph of the comment of the control of the control of the comment of the control of the control

tal a more that has dejuner tentes.

## CHAPITRE LIL

Elleviou. — Nouvelles tentatives de Lhermite. — Visite à M. Obval. — Le champ du Repos.

Mme de La Rue n'avait pas cessé de me voir avec assez d'assiduité; mais malgré ses instances j'avais refusé constamment toute invitation pour les diners d'apparat que donnait son mari. Quant à elle, je ne la voyais jamais qu'avec plaisir, je ne la voyais jamais assez souvent. Mes courses à Paris n'avaient jamais licu sans que j'allasse embrasser cette femme vraiment aimable. Nous étions quelquefois sérieuses, mais plus souvent frivoles. Nous avions de tems en tems de longues discussions sur la toilette, et nous ne pouvions nous entendre; car douées chacune d'avantages contraires, nos goûts devaient différer comme eux.

Nous étions un jour livrées à ces graves dé-

Bats; nous cherchions à nous persuader en essayant reciproquement nos parures de prélèrence, lorsque le salon s'ouvrit brusquement. Nous enveloppant à la hâte de ce qui se trouva sous notre main, nous allames nous tapir dans la ruelle du lit.

Tout cela ne servit qu'à amener un sourire malin sur les lèvres d'Elleviou, qui entra suivi de M. de La Rue. Les rubans, les bijoux étales da et la, la singularité du notre retraité, indiquaient aisément l'emploi que nous avions fait de notre tems.

L'opéra-comique du Prisonnier venait de fixer la briffante réputation d'Elleviou, compatriote de Moreau, de M. Alexandre Buval et de M. de La Rue: "Joune, d'un extérieur charmant, de manières d'autant plus séduisantes qu'elles étaient alors plus rarcs, il était l'objet de la tendresse passionnée d'une femme ravissante. "Je ne l'avais encore vu que sur la scène: Il perdait quelque chose de près; inais il conservait assez pour erre dangéféent. Il mois plaisanta avec plus de malice que d'esprit. Il mit rependant dans ses railleries quelques complimens, qui sufficent a mon allour propre pour trouver Elleviou fort aimable. Il était bien difficile de ne pas le trou-

<sup>&</sup>quot; Mine Jars ; de Lyon?"

ver tel, surtout à côté du pauyre M. de La Rus. Cent fois ce dernier m'a fait penser au personnage de M. Lisleban, de la jolie quoique froide comédie d'Heureusement. La conversation, en se prolongeant, s'anima. Dans un accès de gaieté, Mme de La Rue répéta un pas de gavotte avec les plus jolis pieds de France, De mon côté on me fit réciter quelques vers. Ma mémoire possédait presque toutes les grandes firades du grand répertoire, que mon enthousiasme pour Talma y avait gravées. La tête manqua me tourner en récitant la scène de Sémiramis et d'Assur, quand j'entendis Elleviou et Mme de La Rue vanter avec franchise mon élan et mon maintien tragique.

M. de La Rue, que tout cela n'amusait guere, parce qu'il n'y comprensit pas grand chose et qu'il se fatiguait d'admirer, voulut mettre fin à nos triomphes par une malice. »Mais, ma schère amie, dit-il assez haut à Mme de La Rue, songe donc que l'état de madame doit lui ren-pure fort pénible de parler ainsi debout.

A l'instant le regard d'Elleviou a'astacha aur moi avec un curieux intérêt. Je fus presque tentée de profiter de la scène pour m'ouvrir à l'amitié, pour m'en assurer les consolations et les conseils; mais le caractère de M. de La Rue avait quelque chose de trop répulsif pour que

je m'abandonasse. Ma fierté aima mieux donner le charge à mon embarras, et cile me fit trouver une contenance et des paroles, enfin un talent de mensonges qui trompèrent complètement Elleviou et Mme de La Ruc. Je voulus rester sur ce petit triomphe d'esprit, et ne me laissai point retenir à dîner; étant d'ailleurs attendue chez la mère de D. L\*\*\*, je m'y rendis,

Entre la rue des Petits-Champs et la rue Sainte-Anne, j'aperçus Lhermite, dans un fort bel équipage, arrêté à la porte du traiteur Léda, qui était assez en vogue à cette époque. Un grand homme maigre, déjà vieux, l'accompagnait. Ces messieurs me saluèrent, et l'étranger avec un air de surprise. La mienne fut grande, lorsque le soir, à mon retour à Chaillot, on me dit que l'ambassadeur de la République Cisalpine et M. Lhermite s'étaient fait écrire à ma porte.

Le lendemain, dans la matinée, je les vis arriver tous deux. Ce n'était point l'ambassadeur qui cette fois accompagnait Lhermite, mais un secrétaire de l'envoyé cisalpin, neveu du comte de Luosi, à cette époque grand-juge à Milan.

Ges deux messieurs, sachant que je possédais toute la confiance de Moreau, étaient aussi persuadés qu'ils avaient d'importans et d'utiles secrets à me surprendre. Ce fut de part et d'autre une lutte d'adresse, dans laquelle je n'eus point de peine à vaincre, car la loyaute et la droiture sont plus habiles qu'on ne pense. L'Italien, imaigre tous ses efforts, i s'en alla dons comme il était venu.

Trois mois plus fard, Lhermite n'y mit pas tant de façons. Après avoir tout employe pour Obtenir de Mme Moreau ce qu'elle refusa constamment d'accorder, la communication des lettres du général, il vint offrir tout bonnement à celle qui était alors dépouillée d'un titre usurpe, d'acheter cette correspondance. Si l'apparence d'une trahison même honorable ne m'eût retenúe, j'aurais à l'instant confondu les soupçons d'une injurieuse politique par l'exhibition de ces lettres, où ne respiraient que les plus nobles pensées d'un cœur tout français alors. Toutefois je ne voulus pas livrer la correspondance. non seulement la plus innocente, mais la plus belle, aux interprétations de l'intrigue. Je repoussai les lâches sollicitations de Lhermite; je connaissais trop le danger de ces hommes, ma chines politiques dévouées a tous les gouvernans, qui savent agrandir le cadre d'une dénonciation. Se potesal la prudence avec Lhermite aussi loin qu'elle put aller, car je savais qu'on en voulait à la renommée de Moreau, et tout ce qu'on tramair contre elle. Grand homme! mes regrets mont appris combien tu m'étais cher. Infidèle

à ton amour, je ne le fus pas à la gloire, et mes larmes plus tard me l'ont appris, en te voyant mourir ailleurs qu'à Hohenlinden.

La perte de mon Henri, les inquiétudes attachées à l'exécution du projet qui en ce moment absorbait ma vie, éloignaient facilement de mon cœur tout ce qui n'était pas lui. C'est ainsi que j'avais oublié et Aurélie et ma pauvre Ursule.

La première était partie depuis long tems pour la Belgique. Je reçus en même tems une lettre d'elle et une autre d'Ursule. Celle d'Aurélie était remplie des plus vives expressions de reconnaissance. Aurélie me parlait du bonheur qu'elle trouvait à élever son Emma, devenue, disait-elle, son unique amour, sa scule joie. Le sentis à ces mots que j'aimerais ainsi l'enfant que j'allais adopter; que lui aussi peut-être-me tiendrait un jour lieu de tout.

La lettre d'Ursule me causa aussi une sorte de plaisir, mais différent. Elle, si vive, ne me parlait de son affection qu'en termes tranquilles, indiquant qu'elle en avait trouve un autre objet. Cette idée me mit à l'aise sur un retour qu'an fond je ne désirais pas, et qu'Ursule n'était plus sans doute en disposition d'accomplir, par la réserve avec laquelle elle m'en offrait l'hommage. L'avais, pour mon projet, renoncé à tous les amusemens du monde, et mes jours a'écoulaises.

dans une retraite que n'interrompait aucun plaisir. J'en fus chercher un bien triste à la pension de mon pauvre Henri. On m'y reçut avec cet empressement d'une affection bien flatteuse pour qui l'inspire. La j'entendis rapporter mille traits touchans de celui que j'avais perdu.

A l'époque de la mort de mon Henri, un simple corbillard conduisait le riche et le pauvre à l'asile où viennent s'éteindre toutes les espérances de la vie. La voix éloquente de Regnault de Saint-Jean d'Angely n'avait pas encore rendu à la mort cette dernière pompe d'un hommage funchre consacré par la parole. Le bon M. Obval, qui me remit d'après ma demande la note des frais de sépulture, me causa une sorte de joie douloureuse en me disant: »Certain de vootre approbation, madame, j'ai fait déposer les prestes de notre Henri dans une tombe particuslière; c'est la seule distinction aujourd'hui permise. Connaissant votre cœur, j'ai voulu me préserver le triste plaisir de vous conduire sur vie tombeau de l'enfant qui vous dut plus que pla vie. a M. Obval voulut me reconduire jusqu'à Chaillot; il craignait que je n'allasse ce jour même visiter la tombe. Sa belle-sœur me le défendit au nom de ce titre de mère qui allait être bientôt le mien. A ces mots je baissai la tête

toute confuse de ces hommages que je surprenais par une ruse.

M. Obval ne me quitta qu'à ma porte. J'ordonnai de laisser les chevaux à la voiture. Quand j'eus changé de toilette, couverte d'un voile, je me fis conduire au cimetière de Montmartre. Je savais que la tombe était placée dans un lieu écarté; M. Obval me l'avait indiquée. Je la découvris, ou plutôt je la devinai à mes sanglots: mes larmes coulèrent en abondance, mais une touchante rêverie les adoucit bientôt, l'idée de mon Henri se confondant avec celle de cet enfant que j'allais adopter, et qu'il m'avait légué pour ainsi dire. C'est ainsi que, m'abandonnant à cette illusion, le calme revint dans mon amo. J'étais arrivée avec la douleur, je partis avec l'espérance.

Cette respiration d'une belle journée, ce spectacle mélancolique des tombes émaillées de fleurs, et en quelque sorte de la mort revêtue d'une parure consolante, tout cela m'avait ranimée, et en sortant de ce lieu de regrets et de silence, je me dis:

Quel repos on y trouve! Ah! sous un ciel si beau, Le désespoir s'éloigne à l'aspect du tombeau!

## CHAPITRE LIIL

Mme Lacroix. — Son érudition. — Anecdote historique. — Dévouement du mulheur. — Entretien avec un ministre, M. de Talleyrund.

In y avait long tems que je n'avais vu ma chère Mme Lacroix; j'allai chez elle à mon retour. Elle me parla de Mme de T..... en termes qui acheverent de me persuader que les préjugés vont sonvent jusqu'à étouffer la reconnaissance, et pourtant l'orgueil, qui daigne accepter un secours, dévrait daigner s'en souvenir. Les procédés de Mme de T..... m'eussent indignée, si, en général, l'ingratitude ne me paraissait plus digne de pitié que de colère. Il n'en était pas ainsi de Mme Lacroix. Tout en me montrant les objets laissés par Mme de T....., et dont j'avais en tant de plaisir à la pourvoir, mon smie se livrait à son humeur avec cette franchise énergique que l'usage interdit, mais qui soulage le cœur. Voyant

mon chagrin de tout cg qu'elle m'apptenait, elle me dit vivement: » Vous êtes cent fois trop bonne » de vous affliger du départ de cette ingrate com-» tesse: ne vous ai-je pas annoncé d'avance ce qui »arriverait? Est-ce que je ne les connais: pas. ntous ces vi-devant! leur souple humilité dans le. » malheur, leur prompte insolence dans la pros-» périté? - Mais, ma chère Lacroix, vous géné-» ralisez toujours vos ideas, et comme cela vous: »les exagérez. Les observations absolues finissent par être injustes. Vous ne pouvez pré-» tendre que ce soit la prospérité qui causs-»lingratitude de cette dame envers mois-La! / 'n'allez-vous pas chercher encore à l'excuser 2. » Moi je soutiens que si elle n'ent pas, avec son » petit air tranquille, machine quelque chose. strouvé ailleurs protection et ressource, elle » n'eût pas fait tant la fière et fait restée. Voyezvous, ce qui fait que les nobles sont des in-» grats, c'est qu'on les élève à se croire d'une » autre nature que nous. Je suis hors de moi, . » quand: je songe qu'una famme pour qui vous vavez en tous les spins d'ine file, se trouve » humiliée de vos bienfaits. Et pourquoi cela?. » Parce que nous n'êtes pas la famme légitime » de notre général. Ils, m'empient avec leur lé-» gitimité. Et pourtant, vous vous rappelez, au » honetems, oute ambitionides belles dames pour XXVIII.

pla place de favorite. Tiens, la favorite, puisnque c'est le mot du giand monde, la favorite
nd'un défenseur de la patrie vaut bien, je pense,
nles Montespan, les Maintenenques Pompadour,
pet autres, avec lesquelles néanmoins il no faut
spas confondre cette pauvre dame Lavalière:
peelle la n'eut que le malheur d'aimer pour luismême le maiere, que les autres cherchaient par
sintérêt scalement à enchaîner. Le général n'est
pas marie; vous pouvez donc d'un jour à l'autre
pdevenir sa femme, tandis que, pour les maipresses royales, c'est du bel et bon adultère,
pavée de grands airs, de la cupidité et de l'étipquetter a l' 4 2 2000.

Mme lineroix josgnant le geste aux paroles, jeme pue garder plus long-tems mon sérieux; maiscité était trop irritée pour rire et pour enténdres
raison sur ses préjigés contre la noblesse. Jamais je ne lui avais vu tent d'érudition : elle appuyait ses principes d'une feule de traits historiques. Il failut essurer de vives réprimandes,
et la minutieuse énunération des torts réels on
imaginaires de Mme de Taux. Tout en paragreent
les opinions de Mme Lacroix, je ne pouvais espendant mes résondres à ne pas mieux penser
qu'elle de la persenne qui en avait provéquél'expression.

Engrevenant & Chailler, jo protiis vagudulinte

dans ma volture, lorsqu'au milieu de mille choses passées en revue vint se placer le souvenir d'un ministre chez lequel j'avais le droit de me présenter, sans que j'eusse encore profité du privilège, J'avertis Danzel, et me sis conduire sur l'échamp au ministère des relations esserieures.

J'ai comm bien des hommes distingués par lour position, leur esprit ou leur talent; les vicisse tudes de m'a vie m'ont mise en face de bien des supérlorités; mais je n'ai rencontre chez pais sonne un tour d'esprit, un genre d'amabilité, un tact plus fin que élez M. de Talleyrand. Chaque fois que j'avais eu le plaisir de le voir et da l'entendre, môn admiration s'était accrue, et d'autant plus, peut-être, que je croyais m'être aperque qu'il me trouvait assez d'esprit pour. L'apprécier.

Il est rare qu'on aborde un ministre comme un autre hommes d'un couson prépare ses idées, et de l'autre on arrange sa représentation, on se gourne sinsi réciproquement. Je dubhaissais déjà assez M. de Talleyrand pour savioir que, bien que chez lui-le maintien, le regard mes moindres paroles rappelassent l'homme d'Etat, il aimait la causerie et cette liberté d'esprif, qui se laissa aller. L'amanière dont ma vieite fut rèque néé fit sappoier premptement qu'on pe la

trouvait pas importune. Habituée depuis longtems à être traitée avec des préventions favorables, j'avais cette confiance toujours nécessaire pour ne pas les démentir: aussi j'oubliai bientôt le: ministre pour n'avoir affaire qu'à l'homme aimeble, dont le sourire accueillant, mes saillies les rendit bientôt plus piquantes.

- Je ne sais comment l'entretien tomba sur Mme de T....., ji jen avais la tête pleine, je racontai comment nous avions fait connaissance, et j'insistai sur le prix que j'attacherais à ce que la puissance put partager et aider l'intérêt qu'elle m'avait inspiré. Je peignis ange vivacité la scène du Louvre et du perystile de Feydeau; avec attendrissement le bonheur d'avoir arrache à la mort un être malheureux. Mais une approbation presque ironique calma bientôt mes expressions; le ministre s'en aperçut, et je le lui dis même avec ta vivacité della mauvaise, humeur. » Cony vonez, répondit-il en me prenant la main, que wie parais avoir un cœur bien insensible. - Insensible! m'écriai je; oh! vous pouvez dire \*d'une dureté sans exemple. Bire d'une inforstune! - Oh! c'est épouvantable.... Mais ce qu'il y a de plus épouvantable, c'est que je ne ris » point de l'infortune, mais de la facilité de la scharmante conteuse à se laister tromper par vune intrigante. - Une intrigante! netterdame!

»Mais y songer-vous? Une femme comme il faut? »une émigrée!

- » Soyez tranquille; avec de telles disposi-» tions à vous attendrir, parcourez Paris, et vous » trouverez de quoi vous occuper. Suivez les » traces de ces dames comme il faut, et je ne » vous donne pas un mois pour en revenir.

» Je me garderai de suivre vos conseils. Que » serait la vie, si on n'y faisait un peu de bien?« Ces mots farent prononcés avec l'accent du mécontentement et de l'émotion; alors, me pre-

mécontentement et de l'émotion; alors, me prenant la main: » Vous me trouvez bien haïssable? »— Mais..... oui, sil faut l'avouer. Vous êtes sans pitié,

Vous clouez le bienfait aux mains du bienfaiteur,

>—Bravo! comment! de la mémoire encore avec > tant d'esprit? — Crioyen ministre, je ne ris > pas: comment, vous, noble, proscrit, émigré, > appeler intrigans les victimes. Sont ils coupa-> bles de n'avoir pas eu comme vous le génie de > se tirer d'embarras? — Vous étes bien la femme > la plus singulière et la plus séduisante. Écou-> tez, ma jeune et romanesque héroïne de bien! > fajsance. J'ai beaucoup fait pour soulager les > mallicurs réels des émigrés; voici un carton qui > en renferme les preuves, et en voilà un autre > qui contient les témoignages de l'ingratitude de

la plupart. - Th bien! monsieur, il fallait gar-• der le premier, brûler l'autre, et continuer. -¿Que l'enthousiasme vous rend belle! Allons, je vois qu'il fant me justifier. Sachez donc que proscrit moj-même, cherchant un asile, ce n'est » point dans le cœur des nobles, c'est dans celui » d'une femme obscure que j'ai trouvé cette génereuse bienveillance qui s'attache à l'infortune pour la soulager, cette pitié courageuse qui rend au malheureux la force de souffring parce »qu'elle est toujours prête à partager ses danngers. Oui, j'ai rencontré ces qualités angéliaques, moins votre grâce, votre esprit et votre sinstruction, chez une femme qui n'avait point o d'aïeux, mais un cœur; et cette femme ne m'acscusera' jamais d'égoisme et d'ingratitude. - Oh! » pardonnez moi de vous avoir mai jugé à Voilà tout ce que je pus répondre, mais mon regard parla plus que mes paroles. M. de Talleyrand parut touché: mais le caractère politique reprenant le dessus, il me dit, quand je me retirai: Ma jeune et belle amic, vous en êtes encore anx illusions; mais croyez-moi, modérez les elans d'un cœur qui me paraît bien exposé à » l'ingratitude.. Ne vous occupez plus de votre atrouvaille de Feydeau..., et surtout n'altez pas • me hair à cause d'elle. - Vous hair? Vous »savez bien l'empêcher, et prévenir un sentiment

par jun antre, l'admiration. Adieu, citoyen ministre je reviendrai hientôt causer avec vous a Je sortis du cabinet en véritable étourdie. Ma visite avait été longue, et, soit impatience, soit malignité naturelle, les courtisans, qui encombraient le salon d'attente; ne me virent point passer sans m'adresser quelques-ûness de ces salutations, qui prouvent tout à la fois leur facilité de supposer le mal et de l'encenser.

Je trouvai D. L\*\*\* à Chaillot; il avait terminé tous les arrangemens avec la jeune mère; il m'engagea à l'aller voir le lendemain.

Nous étions dans le salon du rez-de-chaussée; la porte du jardin se trouvait ouverte, celle du vestibule était fermée. Au milieu de notre conversation je crus voir s'agiter la draperie. D. L\*\*\* affirma qu'il avait fermé lui-même la porte; cependant, voulant s'en assurer de nouveau, il la trouva seulement poussée contre la serrure: il l'ouvrit entièrement, et aperçut Mme Gaillard qui se glissait dans la salle à manger. Nous ne doutâmes plus qu'on nous eût écoutés. Adélaide me dit, le soir, que deux messieurs étaient venus dans l'après-dîner, qu'ils avaient causé avec les concierges, et qu'elle avait entendu nommer D. L\*\*\*. J'étais si loin de penser qu'on pût voir en lui un amant heureux, que je le traitais avec une imprudence faite pourtant pour en donner

Iersonpçon. D. L\*\*\*, instruit des bruits qui couraient à ce sujet, était loin de les détruire; sa vanité et son intérêt trouvaient leur compte à les favoriser. Je ne découvris ses vues que trop tard, et cette fois, comme toujours, j'eus l'occasion de recommitre qu'avec un peu plus de prudence, je me susse épargné hien des malheurs. I GHAPITRE MV.

Fausces apparences. — Embarras, — Tourmens oruels. — Baptême de Léopold.

Six semaines se passerent sans aucun évènement important. Je ne reçevais plus de nouvelles du général; mais, comme rien ne me paraissait changé autour de moi, ce silence m'affligeait sans me donner de vives inquiétudes. Tout était changé cependant, et je ne m'en doutais pas: on avait découvert mon secret; mes moindres démarches étaient épiées.

La" conduite qu'on tint, "m'apprit qu'on n'avait voulu m'épargner audune des humiliations d'un scandale public. Si j'avais cu autant de hardiesse que mes ennemis avaient de persévérance, j'aurais pu déjouer toutes les intrigues, mais je n'ai jamais eu le courage de l'effronras et de ces angoisses, je laissai faire. Une autre volonté que la mienne semblait, par une invincible fatalité, avoir enchaîné mon indépendance. Il fut résolu qu'on prendrait une voiture, qui nous conduirait chez l'accouchée; qu'arrivés la, nous en ferions venir une autre dans laquelle nous monterions avec l'enfant et la sage-femme. (La mère de D. L\*\*\* se chargeà de jouer ce personnage.) On simulerait ainsi un accouchement imprévu. Vainement je voulus éviter cet abîme de mensonges; l'adresse et la perfidie m'avaient si bien enlacée, que ma conscience obéit à d'autres consciences intéressées, et j'arrivai chez l'accouchée avant d'avoir pu me donner à moi-même une résolution.

La jeune mère était fort mal. Elle me remit son enfant avec bien des larmes, bien des recommandations tendres. Pressant alors l'enfant contre mon sein, je lui fis par mes baisers toutes les promesses d'une mère, et c'est de mon cœnr qu'elles s'échappaient. Dieu! qu'elles furent mes agitations pendant le trajet de la rue Blanche à Chaillot! J'allais avoir à soutenir des regards délateurs, cœux du concierge et de sa femme: J'allais avoir à trembler et à rougir devant des mercenaires. Ce trait seul peint tout ce que ma position avait d'horrible.

Les paroles que m'adressaient M. et Mile D.

L\*\*\*, leurs conseils, leurs recommandations m'irritaient au lieu de me calmer. Sans répondre, je pressais contre moi l'être innocent, et par momens quelques larmes moins amères coulaient sur son visage.

Nous sommes enfin à Chaillot. La voiture s'arrête; la porte s'ouvre, et neus voilà à l'entrée du vestibule. Un mot instruisit Adélaïde de ce qu'elle devait dire. Aussitôt le bruit de l'évènement se repand dans la maison: Joseph arrive tout essouffié. » Comme mon général va sêtre fier s'écrie-t-il! Et c'est un garçon encore... set il est beau, j'en suis sûr. »

Il fallut me laisser transporter dans ma chambre par Joseph et Adélaïde. On me mit au lit. Mme et Mile D. L\*\*\* paraissaient merveilleusement disposées à leurs nouvelles fonctions. Au bout d'une heure, le fiacre repartit avec la prétendue sage-femme. Mile D. L\*\*\* resta.

Chose incroyable. Une journée si pénible fut suivie d'une nuit pleine de doux songes. J'avais voulu qu'on plaçât l'enfant à mes côtés, Je touchais ses petites mains; je contemplais chaque trait de son visage, approchant doucement de ses joues mes joues animées. Il s'éveilla; je crus qu'il me voyait, qu'il me regardait; et cette il lusion me fit tressaillir comme par une ivresse.

de mère. Plaisir usurpé, vetre expiation était bien près de votre douceur!

Le lendemain Mme D. L\*\*\* vint me dire de grand matin que la manière dont le concierge l'avait reçue lui donnait des inguietudes, qu'il était urgent de prévenir par le prompt baptême de l'enfant: votre rupture exectous les amis de général vous dispense, des cérémonies d'usage, Mon fils sera parrain avec une de nos amices riche et belle; ils vont venir à onze heures. Toutes les déclarations sont faites. A ce discours, les illusions disparurent pour faire place à la réalité. Il fallait laisser agir en mon nom; envoyer au baptême comme mon enfant un enfant qui ne m'était rien. Ah! dans ce terrible moment, si un ami véritable m'eût découvert l'abîme! mais la première fatalité de mauvaises actions, c'est d'éloigner les conseils généreux et d'appeler uniquement près de nous la lâche. complaisance qui applaudit et engage.

Ainsi entraînée, je ne consentis à rien, mais je ne m'opposai à rien. A enze heures, une berline s'arrêta à la porte. D. L\*\*\*, donnant la main à une marraîne elégante et belle, vint prendre l'enfant. Adelaïde vit partir la berline, et en même tems deux hommes sortir de la maison monter en cabriolet et la suivre. Elle entendit Mme Gaillard s'écritet: Airt si la rel-

» ponse pouvait être arrivée; le bâtard et toute » la clique ne passeraient plus cette porte. » Adélaïde vint tout effrayée me rapporter ces paroles. » Oh! madame, me dit-elle, ils savent tout, » et ils trament quelque chose. »

La réponse qu'on attendaient n'était pas arrivée apparemment, car on se horna à l'espionnage, et à une heure l'enfant fut ramené. La marraine viat m'embrasser, et me dire les choses les plus aimables: c'était une femme charmante, et depuis elle n'a jamais été infidèle à ses premières bontés pour son filleul et pour moi-même.

La femme de Danzel, Allemande jeune et fraiche arriva quelques minutes apres pour donmer le sein à Léopold, en attendant la nourrice. En même tems, Adélaïde fut envoyée chez sa sœur, avec ordre de la rassurer. A son retour, Adélaïde m'apprit que sa sœur était mieux, et tout à faît sans inquiétude. Que mon cœur souffrait au contraire!

## CHAPITRE LV

Menées de M. de La Rue. — Scènes penibles, -Indignation de Joseph contre moi.

Novs étions déjà au troisième jour de la coupable comédie. Mon rôle était bien pénible. Outre les angoisses morales, il me fallait garder le lit, et simuler des souffrances que démentait mon visage. Pendant la nuit qui précéda cette troisième et fatale journée, je m'étais levée pour écrire à celui dont le silence me désolait. C'est en vain que ma plume chercha des paroles; mon ame toute confuse de reproches intérieurs ne trouva que le silence.

A quatre heures du soir, le concierge vint appeler Adélaïde, lui criant d'un ton insolent d'annoncer à sa maîtresse la visite de M. B..., avoué. "Vous savez bien, reprit Adélaïde, que madame, ne reçoit pas. — Mam'selle, il faut que votre

"maitresse megove, entenden vous al n'y a mas nici à bargaligner." Adélaïde descend et trouve au salun ming partonnes. L'une d'elles d'avance. ete prienomecebestusoup de doucestr s'aventin guien. est partaun d'un ordre du général Morcau. Adée laide, pâle, d'effroi, arrive en courant, se jette sur monglit; ety fondant en darmes: d'Oh! mon Dieu!,xeiOh! madame!... Ma panvro sœur!... C'est le commissaire; ... Songez à me panvre seeur, ", Leibesoin de consoler et inte kanimer. Adélaïde me fit retrouver, plus de résolution que je n'en aurais eu pour moismemas, si Que peut "avoir à craindre votre sœur? m'écriai-je. Que paution luitifpire? Tai voulu adopten son en-"fant, elle y a consenti; il n'y, a làrgien de dannecreux. No me rendez point felle mas vos "hélas et ves cris; nous allons, vois - Mademes edizihommes, au moina, sont en base lla port, num erdrag - De, qui? Rersonne na de ducit de m'en donners -, C'est ich general general "plest de qu'il faut roin; faites les monten tous." .. Adelaide ouvre la pogte, jette un eris et rewient à moi en disant : mills sont là, madame; la prosse Gaillard est, a leur tête: c'est certainsment elle qui les a amenes." A per mots, je. m'élanço dans [langièce: noisine l. et. d'une, main indignée: j'applique : ilqux, souffleta sur la large. face de la Gaillarde, et, prompte comme l'éclaire XXIX.

je referme la porte au verrou : "Verbalises, measieurs, dis je à travers la porte, dans un mement je vous recerrai. Adélaide seule dois préster auprès de moi. Dans le mement. ma prétendue garde. Mme de L\*\*, vensit de s'é champer. Adélaide ; toute tremblante , se réfugie pris: du berceau. L'enfant dormait: la sa vue. ma colere se calma soudain, et je sentis tous les devoirs qui métaient imposés. Tout en rassuvant Adélaide, j'avais feté sur moi une robe de matin. v Ouvrez maintenant, lui dis je; faites derais en en estados estados estados estados sur? lojaminolar i abbes der bil discoli diere. "li m'est pas de position si critique où une femme n'apercoive l'impression qu'elle produit. Cela suffit d'ordinaire pour lui rédonner de l'empire : e'est ce qui m'arriva. Après quelques oxcuses polles pos messieurs m'expliquèrent les. motifs de lour démarche, qui leur avait été sugr gérée par les sollicitations de M. de La Rue, et. les dépositions des sieur et dame Guillard, reintives a une grossesse et à un accouchement supposés. » Fignere, messieurs, répondis-je, jusqu'à requel point les lois autorisent une parcille vie site. Je n'ai, ce me semble, de compte à rensdre de ma conduite qu'au général Morcau. On: sm'a parle d'un ordre de lui; avant touts venille sies me le menteer « Ce ton ferme et résoluAft; passer la surprise du sôté des questionneurs. Leurs manières étaient fort bonnes, et l'un des deux me' plut' surtout par un ton de franchise " qui prosoqua la mianne. Madame, me dipil. » nous ne sommes point, à promptement parler, porteurs d'un ordre, mais d'une simple invitaation de recherdher la vérité. Il s'agit d'une » fausse grossesse, d'un centent supposé et déaclare file de vous et du général Moreau; il mn'on est rien: Vious vous spargueres beaucoup nde poines et à nous le désagrément de vous ren causer, en consentant à signer cette décla-» ration : elle contient que cet enfant n'appartient ni à vous, ni au général Moreau. Un refus avous exposerait à des recherches fort désagrésmbles pour constaster un état qui ne peut être alb vôtre p pour peu qu'on vous regarde; car » l'éclate la fraîbheur de vos traits he le démenatentique tropica i contra de l'ille a got sura l'a

Adoucie un peu par cette flatterie, entraînée bien plus par le désir de sortir d'un dédale de mensonges sans issue; je répliquei sans hésitere silicuses moi. Messieuse; je ne signerai autoun spapier révêtu de formules fudiciaires; mais se consigneral volontiers de ma main l'aveuque cet enfant n'est pas le mien, et que par conséquent il est étranger au général Moreau

Majouterai mente pique bil a eleprebente contine ntelucies à mominsu ottense mu défense for "mellen 65 enterindigne fantszetéle éjé vomatisé, Jiquion is emiprenne à centiquilloup accemplie, in the a Me de La dine quinne l'a point empêchée. ille pouvaitus espendants sear oil sparatt squ'il quefait instruit de tour, maissib a possées le platabirt dezmonfairenparaître plus comande carcore , que jo nelsuis aub drvoir od épargier à bon , ami le désagnément de se voir mélés dans cette simffairle, tale daurai bsuppliere a sa générie itébet si historindressais Loumone du généraleme sera. simbinti cem promis:40 Alersiojappelale Adolaide, gui, toute snisialde conqui se passait, me remondit 'à hautenvoimben, ah !.. madame, ngardesservice abnomestation in seine entre de autoria entre la sur service de la sur servi vecontre, vous ... ... deseviensu dientendre ottes clie-"sesi....... Qu'anez-vous entendir? is ai entendu. "madame, qu'ils ne peuvent rien taut ques vois "ne signerez pas; ainsi ne signez pas, Joseph 3 est revenuit Je Painenvoyé chercher leccomimitative mens allows weir rem . Je vous syspisigré de motre deles mais courez hiere vite mpaniramander M. ele commissaire; taut establis siisi personnesin's rian a praindre in Maisinma estent sustant than action and specification of the second section of the second secon mhomes tone fais; ne craignes rions y conséquent il est ctranger en gement Morent

d'hirotive d'ade l'ével à l'ével de l'ével de l'ével de l'ével de l'ével d'un dividuré l'ével de l'ével de

cos aveux mifraient soulagees et de, revenue

\* La soussignee declare que l'enfant baptise

\* liter par son ordre aux noms de Leopold-Victor.

\* Van Arle de la commande Leopold-Victor de la commande la commande de la

sent adaministict skippi sprogram as the language of the city of t

Tous deux se levévetite Leophasipune; hat le distinavous, serqui l'étaitnes effisymétéles étaitnes effisymétéles servièse et me demundries permission de vereninde lendeminus de la lui seconda par verpet rande qui exclada par verpet rande qui experis per le me me de marie per le desert de la la marie de la marie per la marie de l

Ces aveux m'avaient soulagée; et de ja revenue

à la légèreté de mon caractère, quand je reconduisis ces messsieurs jusqu'à la porté du vestibule,
je leur dia en riant et assez haut pour être entendue? « Comme dans mon état la colère est
tendue? « Comme dans mon état la colère est
eure crise dangéreuse, je vous prie de mes
» une crise dangéreuse, par des ordres à l'esplon
« qui vous a indiqué le chemin de mon apparte
» ment, de ne point se présenter devant moi, au
» risque de quelqu'un de ces souffets que vous
» riste de ne point aux premiers, je les paie,
» riste de toute justice. Il profit el inter site
« Liargum et ceux, qui l'acque pagnaiset riajente
encers, de la joutado, len transpassab la souveet
en contrat ches Muse Gailland. Le confessa que
qu'elle cesuya-pour tout ablaire de la mostification
qu'elle cesuya-pour tout ablaire de ses services.

Plus raisonable, le méprie suit du âtre me senie

vengeauce; mais la crimon in alijamais été men lot, et, dans la circumance, men irritation n'était pas de nature à se contenter du dédain.

Rentrée dans mon appartement, je donnai à Adélaïde des confitures, des sirops, une foule d'objets, et 500 françs, en lui ordonnant de porter tout cela à sa sœur, et de la prier d'enroyez quelqu'un, le soir, pour prendre l'enfant, le la chargeal aussi d'un billet pour D. L\*\*\*.
Quoique fort clair, ce hillet a servi encore de texte à des interprétations bien injustes. Le voici:

le ne sais quelle est la vérité de ce qu'on it de me dire au sujet du nom sous lequel fait baptiser Léopold; mais je sais que, "sans une horrible perfidie, vous n'avez pu lui "faire donner que le mien. N'ayant pas l'habī-, tude de rejeter mes torts sur les autres, je ne nvous accuserais qu'autant que vous vous sepriez permis cet indigne abus de confiance. Votre "sœur a disparu au moment de la scène, je dois adone vous crofre instruit deja du commencement, et je vous en mande la fin pour qu'elle "pegled weeks monduiter sions it money and a Affit déclaré toute la vérité, sans accuser perpaoune: que moi! Ne venez pas lei, n'envoyez personne. Adélaide vous portera les nouvelsi mesacentaisis is aniisas ykkalijaminoda .estp lea, et, dans la circhimingura asariób tatómony.

Adelaide partit. Il etait six lieures du son, et le me trouvar séule dans cette chambre wal remaindre trouvar séule dans cette chambre wal remaindre de saccimuler tant de secres penintes qui no devaient pas étre les dérinères penintes promisé de dans de saccimuler dans de saccimuler dans les dérinères penintes de tant d'alarmes puis que les latinés acount de la latinés acount les ses soins étre promis la tendresse d'une mère, ses soins étre nels, ses sacrifices constant le selle de la latiné de la latiné de selle de la latiné de latiné de la latiné de latiné de la latiné de la latiné de latiné

Adelaide, a son retour, me trouva jouant

Adelaide, a son retour, me trouva jouant

avec Léopold. Elle me raconta que D. L\*\*\*, en

lisant ma lettre, avait laisse éclater une incroyable fureur. Il avait écrit plus de dix réponable fureur. Il avait écrit plus de dix réponable fureur. Il avait écrit plus de dix réponaces, les déchirant toutes; enin, il lui avait remis ce peu de lignes;
mis ce peu de lignes;

"En honneur, je crois réviniumadame le fies, "il-concernble: qu'on puiste un dails ser maltilener "et joue mainsid day un dinne fortune! Mous pues, "res ences statt oréparer; similispas durant desparent

"phique dedain! De la resolution! Porter bilinie "contre ceux qui se sont permis de violet votie "domiofier" - .....ormoon tie 4 - . .. wie. Recevez la personne qui ira ed soir vous de mander, Mine Delville. Cette personne vone .. tracera la marche à suivre. Écoutez les avie , qu'on yous donnera. " Mon Dieu, songez done squ'il y va de cinquanto mille livres de rentes a . toward Little will L. Jaiste An a labser of the . Je chiffonnajila, lettre navec indignation, bien résolue, d'agir seule sumais ma faiblesse pridinaire voulut voir cependant la personne que D. L\*\*\* m'annonçait; de là une méprise suiviel, encure - Adelaide, prévenue que fattendais quelqu'un! arrive tine; dami heure après avection shoming age; same this evoir fulty la mbindre question! phrauades qu'il sagissait de la personne dont jo lui avais parlé, des les premiers mots se rei vèle la méprise : c'était un chirurgien-accoucheur envoyé pour constater mon ésat. Sans ses rides. et ses cheveur blancs, j'eussieren de la peine à me contenirio Je l'angagai, seulement à me laisser: em donos anes, cela, da ton le plus digne et leh gilina rebolu. Al Mais p Citoyennei, vous aven un ideng enfante suduffie ; vousicien portore 5 - : Court mentis inais, eda, mimporte beaucoup; car je adois saires une déclaration on procès perhais

Elle est inutile. — Inutile! mais pardennes moi, sie dois dire..... — Voici ce que xrons avan à , dire..... — Mais, Citoyenne..... — Veuillet m'émouser, in Ma déclaration seule est nécessaire, la voicit je n'ai jamais été enceinte, par conséquent je n'ai pu accoucher. Il ma plu d'adopter un enfant, et cela ne regarde ni vous, ni jeux qui doiyent verbalism. Est ce dair? Main, tenant faites moi le plaisir de me laisser en respos. Adélaîde; reconduisez monsieur. " Le diveteur bénévole sortir tout éteurdi et sans répondre un mot.

" Peardinstans après arriva un des parens de la jeune mère avec la femme qui la Adelaide me les amena tous deux. J'ordonnai de faire entror, une voiture dans la cour. J'avais préparé un paquet énorme de ce que j'avais theuvé de plus utile dans la layette : Adélaide fut: chargée du porter ce paquet dans la voiture; mais elle n'oi sait descendre seule. .. Les Gaillard nous guetatent, Madame, me dit-elle; s'ils allaient nous nempêcher de sertin? - Venez : wous alles vois sai je erains les Gaillard; suiven moi: 100 100 1001 3. Je descends portant d'enfant dans membras : le parent ida; la jeune mère et la garde malado montent dans la voiture; j'embrasse Léopold encore une fois, je recommande à Adélaide de l'accompagner et de revenir au plus vite. Au

moment où la voiture disparut, arriva un homme tout haletant; il fit plusieurs signes aux Gaillard, et j'ai su depuis que œux-ci lui avaient envoyé demander é'il fallait ou non laisser partir l'enfant. Il farent bien désappointés d'apprendre qu'ils ne pouvait absolument rien, et la méchante concierge eut une attaque de merfs à coîte nouvelle.

Joseph, qui se trouvait sur mon passage comme je remontais chez moi, se detourna vivement pour m'éviter » Quoi! Joseph, vous melfuvez ? sus Ouis réponditell brusquement, pulsque vous sin'etes point grosses il est clair que ..... Ob! mon Dien, qui aurait jamais puele croice, tromper smon general! vous; Madame, qui en parlies rde manière à tirer les farmes. i Quel chagria pour lut, qui vous aime comme un fou!.... s'Ahl Madamey re'est bien mal. : Joseph, écous common a Nong Madame, je ne vernopse vons seconter in vous imperiories, jeomme i vous ent p foles: tout le mondes [ Fuispue: vous n'ètes puis s accoudied, for rois bien que les Carllard avalont praison ; que vous êtes une trompeuse, une sé-Pdustrios - Vraiment fül disent cola ? - Oth: » Madame ils le disent, et, quoique je m'aime sital ouis genulate il faux bienuque je le crole, s'Ab! mon puntre général! s'ét, in tente deraféral ezelamation i Midonfairi, ana d'échapper au dans

of regioning of moreovery property of the control o

## CHAPITRE LVI.

Un songe. — Envoyés de M. de La Rue, — Départ de Chaillot.

La nuit qui vint clore une journée si oragense devait m'apporter bien peu de repos, et l'excès de la fatigue vint seul ma procurer un sommeil bien court, signalé par un rève dent les circonstances furent si singulières, que ma mémoire les a encore présentes, et que ma plame va les retracer.

Je me crus au milieu d'une enceinte immenes, que n'éclairait aucune lumière. Spisie d'angoisses inexprimables, je me sens tout-à-coup entrainée vers un endroit resplendissant d'une vive clarté. Une foule nombreuse et jeune pressait mes pas: un guide s'offre à moi; je reconnais en lui un officier que le monde avait souvent rapproché de moi, et où, toujours empressé de me suivre, je l'avais remarqué bien moins par

sangalinta diffintion pour ma spensonie que par son admiration passionnée pour le géneral Me reau. Cet officier, d'une physionomie mobile et spirituelle, me perdait rien, et gagnait au com traire à une langencicatrices qui esillonnait sea boughe. i De cil'argisciaurnommen l'Expené, que cient offit sanjaini ace pestes race paroles avaient cinelque obose de magique. Il se nommait Queles ou bien Queingth je ne sevaistrop. Lasbur smaila ... Me woild bientet places par lui au milieu d'un concle où jo: n'entands, que les murmures d'une lengue mystérieuse et inconnue, interrons per per ce seulemotes quiQuest pangansau en français est de l'accent d'un supérieur: » Elle est là, la com-Pagne de celui que nous cherchions. " A l'instant, je me sens enlevee dans les airs, echangeant tout a coup la simplicité de mes vetemens contre un brillant costume, puis comme livres sur l'avant scène d'un théatre aux regards d'un public immense: Effrayee, je m'enfuis vers la coulisse, et je me retrouve encore dans les bras de ce meme homme, qui me serre contre sa pokrine" en s'ecriant: » Malheureuse fcmme! » quelle destinée magnifique vous avez jouée!»

Tout disparut à cette parole terrible; et j'étais depuis long tems hors de mon lit et debout près de ma fenêtre, que le bruit en retentissais encorejànmen oreille. relations que l'est politeses banales qu'amène une rencontre plus ou moins fréquente dans les mêmes salons. Quoiqu'il m'eût paru plein d'enspressement pour moi, et de qualités originales faites pour plaire, je n'avais-jamilie en l'idée de l'attires éles moi. Il me paraissait donc blem entraordinaire qu'au milieu de tant de précoupations présentes, un êrre si stranger à mes affections et à mes inquiétudes fût devenu l'objet de mes rêves. Il influa plus tard sur mon repos; et cette bizarre imagination d'un présente amena plus d'une réalité funeste dans ma vie.

La fâcheuse direction que j'avais moi même donnée à mon sort allait rassembler bien des maux sur ma tête. Je vais retracer à la hâte les dérnières scènes de mon séjour dans une maison où tout autre femme cût apprécié le bonheur d'une glorieuse protection, d'un noble attachement, et d'une opulence honorable. Une sorte de fatalité, née de mon caractère et de mon imagination frénétique, ne me donna que les occasions et les moyens d'être plus promptement malheureuse.

Il était neuf heures du matin; je parlais à Adélaïde de mes projets de départ, quand, sans être annoncé, sans même frapper à la porte, l'acc

coucheur, que j'avais si peu ménagé la veille, catra suivi de deux hommes.

Au simple soupçon d'une offense, mon premier mouvement est terrible. Repousser le guéridon dressé pour le déjeuner, faire voler la porcelaine en éclats, et jaillir l'eau d'une bouilloire sur les jambes des trois indiscrets, tout cela fut un trait impétueux que j'accompagnai de l'ordre impérieux et hautain de sortir.

"Pardon, Madame, dit le plus jeune, en s'a-, vançant; les concierges n'ayant voulu ni nous conduire, ni nous annoncer, nous avons ouwort cette porte sans penser que ce pouvait pêtre celle de votre appartement. Croyez bien, ...Madame; que nous n'avons eu aucune intention i, de vous offenser. - De quoi s'agit-il, messieurs, "demandai je un peu plus calme; et, désignant "l'accoucheur: Monsieur est au moins inutile ici; sie le luf ai déjà déclaré; n'ayant jamais été en-"ceinte, je nai jamais pu accoucher. - C'est juscement, Madame, ce qu'il s'agit de constater. Mais, messieurs, il me semble que ma dé-"claration doit suffire. - Madame, permettez; ale générel Moreau n'ayant, pu croire à la fein-,te, craignant d'être injuste, ne veut pas qu'on nagisse sans preuves. - De grâce, messieurs. ecoutez-moi: ce que vous appelez agir, c'est "probablement m'ôter le titre qu'il m'a forcée

, de prondre, et me faire quitter na maison. Sh "bien! messieurs, j'allais m'en, eloignee. Moi-"même je m'occupais de mes préparatifs de déapart. L'enfant est rendu à sa mère; seule, je preste chargée de son sort : que vent-on de uplus? - Quelques mots encore Madame 3 la "lettre du général Moreau, qui autorise ici mi-"tre présence, charge M., de La Rue de s'enten-"dre avec vous pour vos intérêts pécunisires. "Le général ne vous hait pas. - Non Moreau "ne me hait pas; cette dernière, attention me le "prouve. Le scul motif pour laquel il puisse "me retirer son affection, il l'ignore, h Quant, à "ce qui vient de so passer, un parell éclat ne "peut, venir de lui, mais de mes conemis, Faible, "il a écouté des suggestions étrangères; mais il "ne sora jamais sans égard. Il p'oubliera point \_ ,,qu'il ma connue au sein d'une famille opulente ,,et honorable, et que si mes agaremens m'ont "fait accepter l'appui d'un grand homme, il n'a "point, dans ses faiblesses mêmes, acquis le droit "de mépriser celle dont les parens lui avaient prodigué aussi une hospitalité générouse, : i ..

Par l'émotion, mes paroles avaient pris cet

Jignorais toujours moi-meme Terreur d'adresse qui lui révéla alors ma passion tomanesque pour Ney.

scent de verite qui penetre. Entierement remise, je fais asseoir ces messieurs, et j'ajoute d'un ton ferme: "Quant à M. de La Rue, veuillez bien lui dire que son bas espionnage et son sintimité avec mes valets me le font paraître maintenant aussi m'éprisable qu'il m'avait tounjours paru ridicule. Je n'ai point besoin de "son entremise. Le général Morcau ma donné nume procuration signée de sa main, de disposer des fonds places chez'M. de La Rue. Je puis en user, ou n'en pas user comme il me aconviendrat Mon intention est de quitter Chail-Lot aufourd'hut même. 26 Courant'à mon secrewife d'e prisnun double de l'état du mobilier. et ; le remettant au plus jeune de ces messieurs; j'ajoutai, arec un peu d'fronic : !,, Il me semble que je puis partir maintenant et sans attendre main-levée de ma personné par M. de La Rue. Oui; Madame, sans aucun doute; mais il va add votre bonlieur de n'en rien faire. "Votre Mangago est cellui de la verite; vos sentimens Afereient pardonner les plus grandes fautes, et The s'egge closque d'une erreur. Voyez le gemieral . Madame's "rester dans cette maison; il arriver. White in the and "Ces mots me firent frissenner, et je ne sonecai blus qu'à fuit une présence dont je ne pou-

vals aputent l'illed même. Tout en m'accusant,

j'osais aussi accuser Morcau i Je le croysis livré, à mes ennemis. Rester dans l'espeir d'un pardon, dans l'intérêt d'un empire dont je ne voulais plus jouir.... Oh! non, mille fois..... J'attendais des regrets de Morcau; mais je lui connaissais trop de délicatesse pour attacher quel, que prix à la possession d'une femme dont le cœur ne scrait plus à lui.

Ma fierté, réveillée par ces réflexions, prit irrévocablement son parti. Je déclarai à ces messieurs que j'allais quitter la maison, et qu'ils eussent à en prevenir M. de La Rue. Voyant toutes leurs observations inutiles, ils me quitterent. Adelaide voulut aussi me persuader. P Quitter cette maison, me dit-elle, n'est-ce pas, Madame, risquer beaucoup? Lo, gonéral vous paime : vous êtes belle et séduisante : avec lui s vous aurez toujours raison. Il suffit de rester \*pour le convaincre ; tandis qu'une fois partie, » ce sont vos ennemis qui auront beau jeu. Eh! won ne trouve pas tous les jours un sort comme le vôtre » Dieux! je vis dans quelle classe Adélaide me plaçait, et un juste orgueil affermit encore ma résolution. » Adélaide, lui diavje, veux-tu t'attacher à moi et me suivre? Bepancer au sort, qui te paraît si brillant ce n'est pas perdre les moyens, de nécompenser tes » services. Je ne veux en ce moment qu'une

nchose, quitter de suite, cette maison. Prépare nua toilette, de vais mettre, en jordre mes par nicres puis nous irons voir des logemens.

Puisque Madame est décidée, il me semble p qu'elle pourrait charger M. D. L\*\*\* de ce soin, Madamo n'a qu'à lui écrire un mot; car ansin p elle me peut pas partir avant damain.

> — Je voudrais au contraire partir des ausjourd'hui. D. L'\* ferait des objectionts, et il ne m'en faut aucune.

Adelaïde était une femme de chambre appartement à la haute equiliquation, attachant peu de prix aux principes, mais beaucoup au-dehors, et aux tout au fond des choses, à l'argent. Elle savait que je n'en manquais pas; que j'avais bijoux nombreux et riche garde-robe, et son imagination alla si loin dans ses nouvelles espérances, que cette fille fit très gaiement les préparatifs du départ qui d'abord l'avait tant afffigée. Cétait un de ces êtres qui ont une idé fixe, celle de s'enrichir; et j'ai vu depuis que le monde était peupléoffiatélait des

A l'instant où je fermais ma cassette, arriva un commissionaire porteur d'un billet de D. L\*\*\*. Ce billet m'ayant décidée à modifier le plan que je m'élais tracé, je répondis a D. L\*\*\*

zBidn, men ami; le général ne doit plus m'air rmera- Cela se commandent-ili, Madamelia Es » où allez-vous donc avec mademoiselle? - Tel » nes, Danzel, voici mon adresse; c'est à vous vou bien à Joseph que je veux confier la lettre equi lui apprendra tout. - Oh! bien. Madame. zij'espère que, j'aunai encore le plaisir de vous reconduire : vous vous raccommodereze H vons vaime tant, ce brave homme! » Je fus touchée des prouves d'attachement de ce bon Danzel. Maia qui le croirait? mon émotion fut, encore ici calomniée par le concierge et sa femme, témoins de cette scène. L'ame des êtres vicieux est un abime de pensées bien horribles. Je partis enfial En moins d'une heure je fue installee dans mon nouveau legement, Eir y and trant, j'éprouvai un secret plaisir. i J'étais libre; j'étais chez moi, et je me disais que s'il en eut toujours été ainsi, j'aurais évité une partie de tout ce qu'ailleurs j'avais souffert. Je le confesse à ma honte, la constance n'aufamais cité ma vertu. Je vois rarement quelque phose au delà du moment, présent, et je ne sentais alors que la, jois d'eshapper à l'embarras d'une entrevue. que ma conscience m'oût rendue trop pénible, Tout, semblait réuni pour me distraire en comoment. Les soins de mon intériour, la disposition do messivres et de mon huneau cet, pardessus tout, le sentiment de mon indépendance. C'est bien du foud de mon ame que je m'écriai:

Ah! je sens qu'être libre est le premier des biens.

ang kanangan di <del>Sama di Madalah di Kabupatan di Kabupatan di</del> Manangan di Kabupatan di Manangan di Kabupatan di Kabupatan di Kabupatan di Kabupatan di Kabupatan di Kabupatan

A control of the cont

dessus to the le sentinent de mon isolep educee. Clest bien du toud de mon ame que je dessit

## CHAPITRE LVIL

Nouveau projet. — Visite à Molé. — Rencontre de Joufre. — Légère brouillerie avec D. L\*\*\*.

Depuis bien long tems je n'avais eu un réveil plus doux que celui du lendemain de mon ins-. tallation dans mon nouvel appartement. Tout autre femme n'eût senti peut-être que le contraste qu'il offrait avec l'opulence de la veille. Mais oubliant même tout ce que je pouvais réclamer, ma seule pensée fut que j'étais entièrement maître, et pour moi cette pensée, c'est le bonheur. S'il est peu de femmes qui aient jeté plus d'or pour de brillantes futilités, fose dire qu'il en est moins encore qui sachent mieux s'en passer. Depuis long-tems, sous le poids d'une complète infortune, je ne donnerais pas même le nom de courage à l'habitude des privations, si elle n'avait trop souvent à subir les regards du monde, qui, en se fixant sur l'extérieur de la misère avec une sorte d'ironie, l'avertissent de la douldur par cl'hupilistion de l'amourpropre.

Le premier acte de ma volonté libre fat d'écrire à D. L\*\*\*, qu'ayant trouvé la conduite de sa cœur et de sa mère d'une prudence un peu polizonne, genre de qualités que je méprise abuyerainement, je rompais toute lisison avec alles, Quant à lui, je l'assurais que je le verrais toujoura: du même oil, tant qu'il ne me ferait pas repeatir de ma confiance.

Enphanté de ca trait de caractère, je me lève on parcourant an reine toutes les pièces de mon logoment, Actais en peignoir; mes blaveur von-"lajent en hongwes tresses negligees sur mer bodules; une glace réfléchit souduins mes traits, 4t monistrate enklise à memocontripe he sais que murmurend'organiliet she folei qui me im'était pas gerdinaireil Rajustanto ma sebiffure; donittitt "a mon peigneir la librane d'ané bunique, je me mpts in debiter destrumende Marine sur le simple appappil, dans beanté qu'on mieste d'arracher au gemmeil, puis ide, flus longues thades, dos wetmes fout shinnen dippliquist notal line wer Adelaidha qui miccontais mansique je m'en doutasse, sierias soummaname serais belle sur le -othpatre ! - Sei gestemplignont; sa voix surtout suntandritt et ( A squpi tiensent des résolutions! Asides lauthus arpanguium cesta io legundament incine

de ce succès domestique presque ridivile ; mais des qu'une idée passe devant mon imagination, de sa chimère à sa réalité il n'y a su'un pas, et il est bientôt franchi. Ma journée s'écoula en rèves tragiques; j'entendais les applaudissemens du théatres je me voyais déjà devant Tilma ; recovant ses encouragemens, ses conscils et son sourire. Tout à coup un moyen s'offre à mon ceprit de savoir au plus tôt à quoi m'en tenir sur mon talent dramatique. Molé, que s'avais seonnu à Lyon, était en ce moment à Paris. Je Lui écris à l'instant même pour lui demander une entrevue. La réponse fut des plus empressées et des plus aimables; l'audience enfin indiquée . Ma toiletto fut une grande affaire, et j'avoue que je n'avais jamais mistent de réflexion dans mon ajustement, et tant de travail dans la simplicité de ma mise. Je reçus de Molé l'accueil le plus Latteur. et quand je hui appris comment et pourquei j'avils quitté Chaillot en renpreant à un titre et a in nome il ne futini moins poli phi moins graticax pour moi. J'abordai promptement le suiet de ma visite. Molé, avec ce ton de galanterie qui lui était habituel, me donna des encouragemens dont je fus charmée. Il me fit répéter plusieurs tirades de différens rôles, et il me trouva sins propre à l'emploi des reines qu'à eslui des jeu-

nes princesses ii "Rien que vous avez de fort » belles larmes, me dit-il, votre organe exprimera mieux la fierté de Sémiramis et les emporte-» mens de Rozane, que les terreurs ingénues d'I. s phigénie; et les timides soupirs de Junie. Travaillez, étudiez et n'héaitez pas à yous essayer n dans les rôles de Rauenure. Vous la rempléa ceres; ai vous pouves vaincre votre agent Accent n'est pas précisément le met; mais g'est a quelque chose que l'on sent a'être pas français; see quelque chose n'est ni gascon, ni allemand, s'et n'a rien de désagréable dans la société hautstefois jaun théâtre, net au Theâtre-Français surstout, de ne le teléferait pas. Vos traits sont préguliers-et nobles ; vous seres superbe en viscène anec ces penulara Bart 1115 . . . 1 9 2 Je:ne rapporterais pas si exactement les complimens de Molé-sills, ne servaient à établir la fragilité des jugemens, même de l'expérience la plus consommée. :: Il, se :: trompait, complètement sur. l'effet que je devais produire au théâtra Je perdais tous mes avantages sous le rouge et les lumières; mais il me reste bicq des évènemens à rapporter avant d'arriver au jour où je l'appris si cruellement, Ma franchise s'exerce asses sur moi-même, pour qu'il me soit permis d'exprimer avec une égale liberté mon jugement sur Molé, et sur l'effet que ma produisirent les more

teaux dont sa fegen de décidination se composa. Su voix, ses attitudes; ses gestes, sir vrais dans la comédie, me semblévent une véritable exagération dans les rôles d'Arsace, d'Achille et de Tancrède. Au moment où il débitait celui de Daniepe : et s'absindomait à tout l'emportément dequar jeu , vinvolentairementojet mberriai : . . . . . Oh. dunna delh'n'estopantragiques wopétes-moi plus Frot Alceste non Chitandre, a . Molé avait tobp l'usper du monde pour s'offenser des observastons d'ane femme, mais l'organil de la vieille scole dui arracha cependanti cos mate: p Noila ste matheuri detaes debuganaloite niont que Este tran dévantolés yeur lieu Mid M. Molé. . nou le ge égaied 3-cteldalistes vage onthe vauge 1864 le 18 rgenre, oui; mais de midiratemace nguero minût That Thisting Comment on whimpit doncopas Palors la vérité et le naturele - Randonnum main Sidunt la comédie pimais la trappide exignicalmi The pompe dans la distion, let Talina esto trab Visimple. Quelle erreur! Lesi roip, tesdieros. vies tyrans ne sont-ils pas des homment No denwww. ser parler, avec le sentiment de leui Mignitet jolle voux bien ; mais aussi aven l'ac-Feefit de la nature? - Ma belle dame, cela mous rineneralt trob loin. Si votre resolution est see #410480; Péquemontie théatre, sanspyous attag wither a accura intingion enclusive." Veneraline

voir dans deux jours. D'mi là je yous aurai strouvé un maître pour corriger voire accenti plus tard nous verrons ce qu'il y aura à faire, » Je désire aussi yous présenter à Mme Remond ma nièce; à mon retour de Lyon, je luitai \* beaucoup parle de vous. « Molé me reconduisit a ma voiture avec cette exquise politesse, et en quelque sorte avec tout le luxe des manières brillantes de son emploi. Si quelques réflexions se sont mélées à mes éloges pour cet acteur unis que, admirable dans son genre, qu'on ne l'attri, bue à aucun mouvement de malice ou d'ingratitude. J'en agis avec lui comme avec tous les artistes qui ont en quelque façon posé sous mes yeux; je n'ai pas la prétention de les juger, je me borne à la bonne foi de les peindre. Quant à Molé, je le quittal avec cet enchantement qui suit toujours chez moi le rêve de quelque projet extraordinaire.

En rentrant à mon hâtel, je rencontrai M. Joufre, l'une de ses figures qui avaient le plus souvent, circulé, dans les salons que je fréquenthis. Il était des étate époque la familier de tous les horames du pouvoir; plus tard, il devint serétaire du ministère de l'intérieur, sous Lucien Bonaparté. Sou cabriolet nous arrêta sous le guishet du Carronsel. Mon cacher fut insolent; il le fut davantage. Déjà en entourait les deux

voitures; deux partis se formaient autour d'elles. lorsque, mettant la tête à la portière, je reconmus Joufret il me reconnut aussi, et les excuses succédérent des lors aux imprécations impolies. «Comment! c'est vous, s'écriait-il; que ne l'ai-je sa plus tôt. Me permettez-vous de suivre votre . volturo? - Je ferai mieux; je vous engage à monter dans la mienne, car j'ai besoin de vous. ..-. Ah! c'est-à-dire que si je vous avais été inuetile, vous m'auriez laisse là? - Cela eût été "possible.« H se plaça à mes côtés, et nous partimes. Je m'aperçus bientôt, aux fadeurs familières que Joufre me débita, qu'il s'y croyait autorisé par le bruit de mes aventures. Je lui demandai en retirant ma main qu'il avait fort lestement saisie, s'il savait que j'avais quitté Chaillot. "Tout le monde le sait, répondit-il, et l'é-" venement fait grande sensation. Les femmes "vous blament amèrement: c'est une vieille jalou-, sio, les sages vous plaignent, c'est de la comn passion; les fous approuvent, c'est de l'espém rance; car il leur paraissait affreux que, si rjeune et si belle, vous vécussiez pour un seul. .. En ec cas, répliquai je avec un peu d'ironie, "je n'ai pas à redouter votre censure. - Loin de "là, je suis dans la classe des feus; soyez sure , de mon approbation; et pour commencer la "folie, allons déjeune chez Rose. - L'extrava", gance n'est point de mon goût aujourd'hui; j'ai ", à vous parler sérieusement. — Ah! bon Dieu! ", du sérieux dès le matin; c'est porter malheur ", à toute ma journée."

J'avais réellement besoin de ses services; et ne voulant pas le recevoir dans le moment, je lui indiquai une heure pour le lendemain, et il reprit son cabriolet qui nous avait suivis.

A mon retour, je trouvai D. L\*\*\* qui m'attendait. Nous eûmes querelle assez vive à l'occasion de ma volonté de ne plus voir sa prétenduc famille. Il mit à m'en faire changer, l'obstination de quelqu'un qui se croit nécessaire, et moi à y persévérer la fermeté de quelqu'un qui veut rester indépendant. Nous nous séparâmes brouillés, et nous le sumes deux jours. Il revint le premicr; et, s'il n'eût prévenu la réconciliation, je l'eusse provoquée: car, tout en ne l'aimant pas, tout en le méprisant même, je le sentais indispensable dans la position où je m'étais placée; comme un de ces êtres à qui l'on ose avouer tout ce que l'on cache au monde. Il savait composer avec mes remords, affermir mes pas toujours chancelans dans la route où j'étais lancée, travailler ma conscience, et m'en sauver les tourmens. Ah! ce n'est pas sans raison que je l'ai appelé mon mauvais génie!

## CHAPITRE LVIII.

Oudet. — Scène singulière. — M. Lecoulteux de Canteleu. — Ses soupçons. — Sages résolutions promptement évanquies.

La tête toute pleine de ce que m'avait dit Mole, je voulus commencer immédiatement mes études dramatiques. Le soir même, j'allai avec Adélaide à une répresentation de Macbeth. Ma toilette était fort simple; car, loin de chercher les regards publics, je voulais les éviter avec soin: mais Adélaide, beaucoup plus impatiente de briller, s'était habillée avec tout le clinquant d'une véritable soubrette de comédic. J'entendis cependant, en traversant les corridors, les chuchotemens de quelques groupes où l'on semblait me reconnaître, sans doute à l'air original que la simplicité ne m'enlevait pas. A l'instant, un homme s'élance vers moi, et s'écrie d'un air inspiré: »C'est toujours vous.« Je demeure interdite. C'était Oudet; cet Oudet, objet recent d'un

si singulier rêve. »Accordez-moi la grâce de syous accompagner; et déjà il s'était emparé de mon bras, et nous marchions ensemble dans le corridor. »Je vous ai donc retrouvée! me edit-il avec un incroyable élan de sensibilité; sque vous m'avez causé de tourmens.l« Stupéfaite de ce langage, j'entrai brusquement dans une loge; et alors levant une seconde fois les yeur sur cotte figure mystérieuse, sur ces regards expressifs et scrutateurs; toute pleine de mes rêves de théâtre, de ma visite chez Molé. de la singularité de cette subite rencontre, d'une sorte d'émotion prophétique, je n'eus que la force de lever mes deux mains sur ma figure, et de m'écrier: »Éloignez, éloignez-vous, je vous en supplie.« . . ;

Un fat cut accaparé bien vite cette exclamation comme un triomphe de vanité. Oudet, plus pénétrant et plus sensible, y entrevit l'élan d'une ame en proie à des mouvemens extraordinaires. Sa voix sembla prendre, au contraire, l'accent d'un ami d'enfance. Il avait dans l'organe je me sais quel timbre pénétrant et yrai, dont Talma seul, au théatre ou dans le monde, m'a rappelé la magie. Il me demanda si tout ce qu'il avait entendu de la bouche de l'envie avait quelque fondement; si j'avais réellement rompu avec le général. Poui, répondis je comme obéissant

"malgré moi à une force supérieure; nous sommes à jamais séparés. Tout ce qu'on a dit est "vrai. - Mon cœur, ma voix, mon bras, pren-"dront toujours votre défense," me répondit Oudet avec ce ton généreux et passionné qui n'appartenait pourtant ni à la galanterie ni à l'amour. Il s'assit près de moi dans le fend d'une loge, et alors tout ce que l'esprit et le cœur peuvent inspirer d'éloquent, il le mit en œuvre pour me décider à faire une démarche près de Moreau. »Pouvez-vous, me dit-il avec "feu, renoncer aussi legerement à l'affection d'un sigrand homme; il doit vous aimer avec passion: "on ne saurait vous aimer autrement. - Rien ne pourrait rendre à Moreau ses illusions. Je "n'ai, dans l'évènement qui m'a fait quitter sa "maison, aucuns torts graves: des reproches, méanmoins, pesent sur mon cœur: mais ceux-"là je ne veux point m'en repentir... Enfin, j'ai "besoin de ma liberté. — Mais quoi! n'aimeriea-"vous point Moreau? - Je l'estime, je le ré-"vère au dessus de tout. - Je vous comprends; "il est froid, irrésolu, faible. - Ceux qui le "peignent ainsi ne l'ont jamais vu devant l'en-"nemi. - Non, non, il y a trop de noblesse en "vous pour vous séparer de Moreau." La porte de la loge s'ouvrit à l'instant, et quelqu'un entra: c'était-M. Lecoulteux de Canteleu. Quoique je le connusse beaucoup, sa présence m'ent-barrassa au dernier point; je m'apergus copendant bientôt qu'Oudet seul était l'objet de son inquiète attention. M. de Canteleu pouvait, dèscette époque, passer pour un vieillard; mais ses manières si nobles, si distinguées, m'avaient fait apprécier sa connaissance, et j'avais mis quelque-orgueil à lui être agréable. Jamais je ne le voyais sans songer à ce que mon excellent père m'avait dit du sien, le plus bel homme de son tems. Je croyais quelquefois retrouver dans M. de Canteleu cet aïeul que je n'avais pas connu, et cette illusion me donnait avec lui un air de soumission respectueuse et caressante qui le touchait sivement.

Différent de lui-même ce soir-là, soucieux et mécontent, il ne s'était attiré de ma part que les égards d'une banale politesse. Oudet, de son côté, confiné dans le fend de la loge, laissait échapper les bouffées d'une impatience pour moi fort embarrassante. L'apparition de Talma vint heureusement à mon secours, et contraindre en quelque sorte les regards de mes voisins. Tout à coup, à une vive exclamation qui m'est arrachée par le jeu du Roscius français, Oudet, que favais complètement oublié, me dit d'un ton fost étrange: "Je suis fâché de votre enthou-

miasme pour cet acteur... adieu... Vous me preverres, et il quitte brusquement la loge. -"Ce monsieur, est: donc bien lie avec vous pour sen agir de la sorte, me dit M. de Canteleu avec sun demi-dépit. - Fort peu, je vous assure; il un certainement perdui la tête. - Dans tous les seas " Oudet est un homme que vous devez évinter: - Serait-co: utr. mediant homme? - Il s'en Mant, mais c'estim extravagant, un songe-creux, saqui détente les genvernans que pourtant il sert pres donneur; qui se permet enfin d'aimer la France à sa manière. - Je ne vois pas, je l'astoute, aqu'il y ait grand mal à cela. Ves gouspermans, il faut sen convenir, sont parfois de dro-"les de personnages. Heureusement quils ne sont "pas nommés à vie, et que, pouvant en changer, ,10n. a quelques chances de trouver mieux."

Jo débitais ces folies sans la moindre arrièrepensée politique, sans soupçonner qu'on approchait d'ûne crise, le 18 brumaire. Aussi je ne
pouvais comprendre que M. de Canteleu aperçut
dans mes plaisanteries les prouves d'une intimité,
ou les signos d'une opinion. "Quoi qu'il en soit
, de la couleur bizarre et insignifiante que vous
, prètiez à l'aventure d'aujourd'hui, me dit l'ai, mable, vieillard, m'attirez pas en fantasque per
, sonnage à Chaillot, si vous m'en croyes. — A
, Chaillot! dh' je n'ai plus le decit d'y jatroduire

"personne. Depuis hier je suis établie à Paris.
"— Comment! vous avez quitte Chaillot et Mo"reau?" Je baissai la tête sans répondre. "Ah!
"que vous m'affligez, reprit M. de Canteleu.
"Revenez; revenez, je vous en conjure, à un
"œur si digne de votre œur; à ce Morcau,
"qui ne peut aimer comme un autre, et qui
"saura pardonner comme il aime." Ce langage
de la raison, ces acens de père et d'ami, m'attendrirent sans me convainere. Tout ce que je
pus promettre à M. de Canteleu fut d'aller le
voir dans le beau jardin de son hôtel, causer
bientôt avec lui du noble géneral auquel il portait un attachement et une estime si mérités.

Malgré ma légèreté, cette conversation m'avait vivement préoccupée. Je sortis du spectacle, triste, rêveuse, presque raisonnable, et résolue de me rendre au plus tôt chez l'ambassadeur de Hollande pour le prier d'intercéder en ma faveur auprès de ma famille. Mais, par une fatalité de mon caractère et de ma destinée, il s'est toujours trouvé qu'au moment d'exécuter une bonne résolution, quelque circonstance inattendue est venue briser les premiers et les plus heureux efforts. Cette fois, une lettre de D. L\*\*\*, qui me fut remise à mon retour, chassa le beau projet d'une minute; elle m'annonçait l'arrivée du, général Ney. De ce moment, plus

de réflexions, plus de souvenirs: dans mon ame, plus rien qu'un élan d'amour, qu'un songe de bonheur. Mais ces images, si ardemment appelées, s'éloignent encore devant des évènemens qu'il faut rappeler.

## CHAPITRE LIX.

Fisite de Moreau. — Sa douceur et sa bonté. — Lemot. — Entretien avec D. L\*\*\*.

Moneau était arrivé. Je tremblais à la seule idée de le voir, et cependant j'en sentais le besoin. La délicatesse ne me commandait elle pas de lui rendre le pouvoir de disposer des fonds placés chez M. de La Rue. L'honneur me donna le courage de lui écrire ce peu de lignes:

"Vous devez me haïr et surtout m'accuser; "aussi je ne tenterai rien pour un raccommode-"ment que tout rend impossible; mais je ne puis "et ne veux remettre qu'à vous les preuves que "j'ai entre les mains d'une confiance qui, du "moins sous ce rapport, ne pouvait être trom-"pée, et ne le sera jamais. Vos amis, qui ne "sont pas les miens, pourraient à ce sujet éle-"ver des soupçons, car ils me croient intéressée. "Que votre nom me soit encore une sauve garde "contre un mépris que je ne saurais ni mériter, "ni souffrir.

"Elzéliba."

Adélaïde cut ordre de se rendre à Chaillot avec ce billet. Le général allait sortir; reconnaissant mon écriture sur l'adresse de la lettre qu'on lui remettait, il rentra, donna tous les signes d'une vive émotion, essaya d'écrire, décina trois fols ce qu'il avait écrit; puis dit à Adélaïde avec beaucoup de bonté: »Le tems me presse; annoncez que vous m'avez vu, et aque dempin, dans la soinée, je riendrai.« Bien des fois je sis raconter par Adélaïde les paroles du général, et mon cœur se plaisait à le reconnaître à une foule de nuances délicates, qui redoublaient une tendre estime dont la vivacité n'alla pourtant jamais jusqu'à l'amour.

Le jour de cette visite, qui sit époque dans ma vie, sut aussi, par une singularité remarquable, un important épisode de notre histoire. Ceux qui retracent les grands évènemens politiques supposent toujours les personnages, célèbres occupés de vues profendes, de projets ambitieux, et ils les placent au plus fort de l'action des partis, dans le moment même où d'ordinaire ces acteurs, sans le savoir, rensermés dans le

ceréle des faiblesses communes, me songent qu'à l'influence d'un regard, qu'aux révolutions d'un sourire ou d'une larme, qu'à l'empire d'un cœur. En vérité on fait l'histoire trop pompeuse.

Quoi qu'il en soit, ce fut le 6 novembre (15 brumaire an 5), que je reçus la visite de Moreau. Ce jour avait été marqué par le repas fameux que le Corps législatif donna aux généraux dans le temple de la Victoire (Saint-Sulpice). On a dit dans le tems, et l'on a répété depuis, que Moreau et Bonaparte s'y admirèrent et sortirent ensemble pour combiner les grandes opérations du 18 et du 19 brumaire. Ce que je sais, c'est qu'après ce dîner, entre hait et neuf heures du soir, Moreau était chez moi.

Il paraissait peu émerveillé de cette fête, que la musique avait seule animée, dont les amphitions devaient être les victimes, et être mis à la porte des affaires par ceux qu'ils avaient reçus à leur table. Non seulement Moreau, n'eut point de conférence avec Bonaparte, ne salsit point cette occasion de le louer, mais laissa éclater en ma présence l'irrésistible sentiment d'une justice plus que sévère, qui devait plus tard être de la haine. Mais ce qu'alors je remarquei bien plus que tout cela, ce fut la bonié de Moreau, ce regard deux es péhérant qui semblais rouloir m'attirer eneuve. Il pé avait dem

ses reproches une bienveillance si délicate, dans ses regrets une douceur si touchante, que je lui demandai avec les sanglots du refentir de ma reudre son amitié. » Mon amitié, Elzelina!: ré-» pondit Moreau; ce sentiment vous suffit; mais » il ne paie pas l'amour, et je t'aime, toi qui en » aimes un autre!«

Croyant qu'il parlait de cet affreux D. L\*\*\*. je m'écriai avec cette force qu'inspire une injuste accusation: » Moi, l'aimer! oh non! Non, je » le jure! « Sans rien me répondre, Moreau n.e. présente une lettre.... C'était celle que j'avais écrite à Ney. Bouleversée par mille suppositions sur la manière dont cette lettre lui est parveque, je tombe aux pieds de celui qui pouvait soul éclairoir ee terrible mystère. L'état effrayant où me vit Morcau ranima en un instanttoute sa tendresse; il me releva, et je me trouvai encore une fois pressée contre ce noble cœur, dépesitaire de mes larmes, »Elzelina, comment Ney a-t-il mérité cet excès de délire qui vous a fait sublier la dignité d'une femme? - Rion. n'll me connaît à peine; et peut-être ne minimeera-t-il jamais. - Ecoutez-moi, reprit Mercan, ec'est la dernière fois que je touche ce sujet. Rey ne vous rendra point heureuse. Je le conpais, je l'admire; mais dans ses qualités brilalantes, dans cette ame élevée mais ambitiques.

wil n'y a point le bonheur d'une femme; car le »caprice bouillant qu'elle peut en attendre n'est pas l'amour durable qu'elle doit inspirer. -"Grands dieux! Que me dites-vous! Ne me \* trompez-vous pas. « Moreau, blessé par cette injuste exclamation, non dans sa vanité mais dans sa délicatesse, resta rêveur quelques instans, puis me regardant avec cet air de dignité que donne la conscience de ce qu'on vaut. »Elvzelina, me dit-il, adieu. Il m'en coute, mais il vie faut. Votre franchise qui me désespère me montre aussi ce que je me dois à moi-même. Soyez heureuse... Je ne vous verrai plus... Ecrivez-moi, je ne scrai jamais étranger à voptre destinée. N'oubliez pas que le titre d'ami • de votre famille me donne le droit d'y veiller. Je vais sans doute avoir un commandement; mais avant mon départ votre sort sera assuré. - Ne m'humiliez pas ainsi, m'écriaj-je, vous n'avez déjà que trop fait pour moi! Reprenes sces preuves de votre générouse confiance, « et fe lui remis les pouvoirs si étendus qu'il m'avait donnés. Il prit le papier, me serra étroitement contre son cœur, et sortit.

Dans cette entrevue, qui avait duré plus de trois heures, j'avais tout avoué, tout, excepté mon projet d'entrer dans la carrière dramatique. Mais avant de parler des idées de Moreau, à cot

égard, c'est le moment de rappeler une des circonstances de mon séjour à Chaillot, peu importante en elle-même, mais qui n'est point sans intérêt pour la suite de ces récits. Objet des flatteries de tout ce qui m'entourait, je ne pouvais guère résister à la fantaisie de me faire peindre. La palette d'Isabey, me fut consacrée dans une miniature charmante comme toutes celles où le talent de cet artiste célèbre embellit encore la beauté. Un jeune peintre, du nom de Boucher, me peignit en pied, sous le costume d'Atalante. \*, Mais mon amour-propre n'en avait point encore assez, et voulut aussi recevoir les honneurs de la sculpture. A cette époque, venait de se révéler le talent original de Lemot. Son ciseau complaisant et heureux reproduisit mes traits avec un caractère si noble et si élevé. que l'ouvrage excita une admiration générale dans l'atelier de l'artiste et au Louvre. Très jeune alors, Lemot, sous une simplicité rare de manières, laissait entrevoir ce quelque chose qui ne se définit ni ne s'exprime, mais qui décole l'homme de génie. Plein d'inspiration et de feu, il me faisait trouver courtes ces longues séances où l'amour-propre ordinaire des modèles-est mis à de si rudes épreuves par l'enqui, mais qui

Ce portrait resta chez le général; toutes mes démarches pour l'obtenir ont été infructuemes.

disparaissait pour moi pas la passion des arts et l'enthousiasme du maître. Dans un cabinet transformé en atelier, un lit de repos d'un style antique me recevait tous les jours, dans l'attitude de Cléopâtre. Ainsi se forma une amitié chère et glorieuse, car elle a survéeu à la jeunesse et à la beauté, et n'a point été infidèle à l'infortune. Moreau, sévère sur la modestie des femmes, avait d'abord été peu content de la mienne, et n'avait point épargué ce qu'il appelait un impudique orgueil; mais la plus grande rigidité s'adoucit, et les hommes trouvent quelquefois tant de plaisir à ce qu'ils blâment, que Moreau cût voulu posséder la statue contre laquelle il s'était d'abord courroueé.

Du reste, depuis la visite du général, qui m'avait tant agitée, mon cœur sentait moins le chagrin d'une telle perte que le bonheur de sa liberté, d'une liberté qui permettait au moins à mon imagination de courir en idée sur les traces de celui que j'espérais bientôt voir, et dont l'image, toujours présente, chassait toutes les autres. C'était de Ney, de Ney seul que je m'occupais le lendemain même de la visite de Moreau. Quand D. L\*\*\*, que j'avais envoyé chercher, arriva auprès de moi, je ne lui proposai rien moins que de partir à l'instant même pour porter au général Ney que lettre que je voulais, lui écrire.

XXIX. -

"Mais ce voyage, Madame, me paraît tout-à-fait-"inutile; il se prépare de grands changemens; "sous peu le général Ney sera appelé à Paris. "Libre maintenant, vous pourrez le recevoir. "Écrivez-lui, si vous le désirez, mais par la pos-"te; cela suffit. - Eh bien! alors mon cher D. .. L\*\*\*, voilà comment j'arrange les choses pour "aujourd'hui. Vous irez vous informer si l'on "sait l'époque certaine de l'arrivée du général "Ney à Paris. Pendant ce teme, je ferai une "visite à M. Lecoulteux de Canteleu et à Molé; "vous mettrez à la poste un billet que je vais "écrire à Joufre, et puis vous irez m'attendre au "café du pont Louis XV. pour aller de là dîner "au jardin des Plantes, et ensuite au spectacle. "Voici 500 francs: vous tiendrez note de vos dé-"penses. Savez-vous ce que je veux que vous "fassiez encore? - Non, mais je suis prêt à "tout ce qui peut vous être agréable." La soumission de D. L\*\*\* me toucha, tout intéressée qu'elle était. "Voici, lui dis-je, ce que je dé-"sire de vous: vous êtes fort mal logé, et vous , payez cher; ce sacrifice, vous le faites pour de-" meurer près de moi. Il me semble que si nous babitions la même maison, cela serait plus a agréable pour tous deux. Venez donc prendre "possession du joli entresol que j'ai loué pour , vous. - Ah! Madame, on n'est pas meilleure.

"Je vals immédiatement m'occuper de tous les Asolns dont vous mavez charge. Mais comment "accordez-vous avec votre amour et vos espé-"rances du côté du gêneral Ney, vos nouveaux projets dramatiques? vous y renoncez sans gloute? L. Nuir Walment. Je vais memo ce mawini chez Mole savon Bil m'a frouve un maître side declamation - Chaque jour, une houre ap-"partiendra à cette étude; et, puisque vous ai-"mez les beaux vers, vous me ferez répéter mes "roles. de veux absolument être présentée à .. Talma et à Mme Petit. \* - Vous ne parfez pas "de Monvel; est-re qu'un si grand acteur pour-"rait-ne pas plaire à un aussi bon juge? - Mon-"vel a des accens qui viennent de l'ame, et d'une "ame généreuse; il arrache quelquefois des lar-"mes; mais quelque chose de pénible se mêle "aux jouissances que donne son talent: On sent " que chez lui la vie est prête à s'éteindre; et "la difficulté de sa prononciation venant d'une "infirmité physique, attriste à cause même de "l'admiration qu'il inspire. Je n'ose espérer qu'il puisse me donner les leçons; mais il ne me re-"fusera pas, j'espère, des conseils dont je sens stout le prix. - A merveille; mais comment, "encore une fois, accorderez vous la guerre avec

Depuis Mme Talma. . .

"les arts? — Toutes les gloires sont de la même, , famille. Le talent, la renommée, portent avec, , eux des séductions bien puissantes. Oh! que je , serais heureuse d'avoir quelque noble et aemblable titre, quelque couronne à mettre comme nune illusion de plus dans l'amour! Mais cette agloire, que j'ambitionne pour lui plaire, je la , fuirais autant que je, la désire; et, s'ill'estigeait, elle deviendrait aussi volontiers un sacrifice qu'un hommage. Allez, mon cher D, , L\*\*, aidez moi par quelques promptes et sures , nouvelles, a supporter l'attente."

The second secon

## CHAPITRE LX."

Mile Duchesnois. — Le Vaudeville. — Regnault de Suint-Jean-d'Angély.

Solvant mon projet, je me rendis ches M. Lecoulteur de Canteleu. Jamais accueil ne fut plus sintable. Le hon et beau veillard m'accable de compliment sur mon attention, me retint à déjeuner, strat une toquetterie de son âge, voulut prépaner lui-mêmeinotre chocolet, dissertant avec complaisance sur cet aliment, et sur les qualités qu'il y ajoutait encore par une préparation industrique. Je ne me permettral pas de prononcer sur l'étendues de ses comnaissances et la profondeur de son savoir, mais je n'ai jamais rien rencontré de plus aimable que la douce indulgence et l'abnégation de tout amour-propre, qui distinguaient surtout M. de Canteleu.

La visite se prolongea, et j'y trouvai ce charme qui naît de la certitude d'une noble amitié, amitié à laquelle, si j'avais été plus prudente ; j'aurais

confié le grand projet dont j'étais occupée; mais je craignais les conseils de M. de Conteleu, comme on craint la raison. Je me rendis donc chéz Molé avec toute la chaleur et toute l'indépendance de ma résolution dramatique. sence interrompit une discussion assez vive entre lui et deux hommes fort âges, que je pris pour des comédiens. Je me trompaise c'étalent de ces amateurs de théâtre, vieux aristarques d'orchestre, qui commentent leurs plaisirs et raisonnent leurs émotions. Aussitôt que Molé mapercut, leste comme un jeune homme et galant comme un marquis, il accourut vers moi, en s'écrient » y Méssieurs : roici quelqui un qui me » vengera, Madame sera containement de mon avis, wet j'ospère que le jugement de la beauté sela ages of ristelemperishnemab et. . « Joqqe, anas, « de la discussion où l'on voulait bien me prendre pour juge. Il s'agissait d'un vets que dit Orphise à Julie, dans la Coquette vornigée, lorsque colleci, du hant de son organile la menace de luit enleyer le cœur de Clitandre. Opphise .reponde qu'elle permet qu'on le thate et ajqute: Tu ne plairas jamais à qui je pourrai plaire.

C'était Orphise-Contat et Julie-Mézeray qu'il è'at gissait de jugat. Ces messieurs prétendaient que Mile Contats : au lieu de mettre du la finesse à

exciter la vanité de Julie, n'avait montré qu'une morgue de mauvais ton. » Cela est impossible, »m'écriai-je avec vivacité. - »Eh bien, que pen-» sez-vous de mon étrangere, Messieurs? reprit » Molé. Quand je dis étrangère, je me trompe: a quand on sent si bien les beautés de notre lan-» gue et le talent de nos artistes, on ne l'est a pas en France. Madame se destine à l'emploi des » reines. Depuis long-tems nous n'en avons pas reu de plus belles. — Je serais bien plus flattée \*si, dans un an ou deux, vous pouvez ajouter: » Nous n'en avons pas eu de meilleures. — Très » bien, men ange!» Il aurait mieux valu pour moi que je n'eusse pas compté sur ces avantages; j'aurais étudié plus utilement l'art, objet de mes prédilections, auquel, hélas! je ne consacrai que les heures oisives d'une opulence paresseuse et indolente. C'est ce que me dit Dugazon, lorsque j'assistai aux leçons que la première de nos tragédiennes, Mlle Duchesnois, recevait de lui, et dont elle à si glorieusement profité.

Molé m'avait procuré un maître de déclamation, de prononcitation serait plutôt le mot propre. C'était un ancien acteur, d'une probité parfaite, d'un talent médiocre, mais dont-le zèle m'eût été fort inutile si les distractions du monde ne m'eussent incessamment détournée des études que rien ne remplace. Pendant que je demeurais à Passy, Moreau m'avait présenté son compâtriote et son ami M. Alexandre Duval, dont l'expérience et le bon goût auraient pu aussi me soutenir heureusement dans la carrière. M. Duval, quoiqu'il cût montré d'abord une aurprise flatteuse et polic sur mes dispositions, ne m'en avait jamais parlé qu'avec cette franchise d'un noble carcatère qui n'a jamais flatté personne. Je le consultai cur mon projet. Sans détour, M. Daval m'avona qu'il le croyait presque impossible. Il applaudissait volontiers à mes moyens, à ma sensibilité vraie, au naturel de mes gestes; mais il proclamait aussi que mon caractère et ma position dans le monde lui paraissaient des obstacles presque invincibles à un début. Combien de fois le souvenir de cette franchise conrageuse à excité chez moi le repentir qu'elle ait été stérile! Mais l'amitié véritable n'était jamais celle que j'écoutais.

Mes visites chez M. de Canteleu et chez Molé avaient pris toute la matinée. Aussi trouvai-je D-Li\*\*\* s'impatientant au rendez-vous qui avait été convenu; il n'avait rien appris de certain sur l'arrivée du général Ney, et ma gaieté se ressentit de son malheur. Après avoir diné ches Bose, au boulavard des Italiens, nous nous rendimes au Vaudeville! on y representais Colons-

bine mannaquin. L'actrice qui remplissait le rôle de Colombine, et surtout l'acteur qui remplissait celui d'Arlequin, me causèrent un vif plaisir. Ce dernier aurtout, par sa légèreté, sa souplesse, ses mignardises gracieuses, me rappelait ce que j'avais vu de plus piquant en Italie. Jamais je n'ai pu résister aux impressions du théâtre, ni à l'expression publique du plaisir que les pièces on les acteurs m'y causent. Ce soir, les effusions un peu bruyantes de ma gaieté, facilement remarquées de l'orchestre, dont ma loge était voisine, m'attirèrent l'attention d'un homme de fort bonne mine dont le maintien annonçait, non pas ce qu'on appelle un homme comme il faut, mais cotte assurance sans orgueil respirant le sentiment de ce qu'on vaut: c'était Regnault de Saint-Jean-d'Angely. Il se trouvait près de ma loge. Son regard suivait le mien; et, comme par une inexplicable attraction, nous applaudissions en mêmo tems.

Après la seconde pièce, D. L.\*\*\* sortit. Alors Begnaudt chercha à lier conversation. Toujours irréfiéchie, je répondis avec un laisser aller qui dut lui donner de moi une assez mauvaise opinion. Mais il avait trop d'esprit, pour ne pas s'apercevoir qu'il n'y avait dans tout cela que de l'étourderies L'absence de D. L. se prolongeant, Begnault la remacéqua et me dit: Si par un

shasard heureux vous allies, Madame, vous strouver sans cavalier, me serait-il permis d'ovier vous offrir ma voiture? - Mille remerci--»|mens, monsieur, lui répondis je ; j'ai la certisetude de n'être pas obligée d'abuser ainsi de envotre complaisance, » La conversation continua. Il y avait bien dans les manières de Reenant quelque chose qui ne me plaisait pas; mais je l'oubliais par son esprit, sa brillante faeilité d'élocution, et une sorte d'éloquence attachante qui rendait fort agréable cette rencontre, première origine d'un intérêt et d'un attashement que, dans aucane circonstance, je n'inrioquai jamais en vain. De Litte devint ensuite :le sujet de la conversation : Sa figure avait désagréablement prévenu Regnault; fin observateur des physionomies, an point qu'il ne put s'empêcher de me témoigner qu'il ne me faisait pas l'injure de mettre le soupçon d'une passion sur un tel visage; mais il m'exprima jusqu'au regret de la moindre liaison avec un pareil homme. Mon amour propre jouissait de ce shuffrage. lassen hienveillant au premier abord peur mie -broire au dessus d'un D. L. et de toute faiblesse à son égard; mais je souffeais de le voir accabler, et je pris sa défense en lui prêtant des qualités d'obligeance et d'utilité qu'intérieuré. ment jeilui souhaitais. . Eh-hien-frankletis de pluirdayer, malgre Thabitude, je vous engage fort, ame dis Regnauft d'un ton ferme et énigmatipue, je vous engage fort à vous défaire de rette manyaise habitude.

Pourquei Regnault ne s'expliqua t-il pas dawantage? Car il no vint pas me voir afant de quitter: Paris ja et ; privés éles l'amières du'il paraissait avoir sur D. L\*\*\*, je restai exposée, avec toute la facilité de mon caractère, à l'industrie de cet indigne spoliateur. D. L\*\*\* revint bientôt lui-même dans la loge; et, én sortant, il me parla tout de suite de Regnault avec force enclamations sur son mérite, sur son crédit, sur l'influence qu'il exerçait déjà et qu'il ne manquerait pas d'exercer davantage dans les affaires. > Vous êtes bien au fait de cc qui le concerne, » dis-je à D. L\*\*\*, vous le connaissez donc parriculièrement? - Non, répondit D. L\*\*\* avec oun visible embarras; mais M. Regnault est un » personnage public que la révolution à fait asses ronnaitre. - Que voulez-vous dire? ce n'est ppas, que je sache, un terroriste, un proscrip-> teur? - Loin de là, il à été proscrit lui-même. . Oh! tant mieux; c'est pour lui un titre de » plus. » Ici un amer sourire anima un moment la laide figure de D. L\*\*\*. »En vérité, je ne >vois rien de plaisant dans ce que je viens de dire. Je ris, mais seulement de la promptipitude, qui met si vite les gens de ves amis!

» L'observation est fort imperținente; elle vous

» sied fort mal; et, si je ne craignais de gâter

» ma soirée, je gronderais encora plus fort ce
» lui qui se permet d'en être le commentateur.

» M. D. L\*\*\*, que cela vous suffise. » Et, en

effet, il se tut arce sa acuplesse accontumée.

compared to the control of the contr

atricin material encode educación y se de la laboración de la material de la mate

# CHAPITRE LXL

Lettre de Moreau. — Il me fait une seconde visite. — Seène très vive entre nous deux. — Son projot de Matiage.

Le général Morçau mavait engages à lui écrire. Sensible à son intérêt, je crus pouvoir plus franchiement y répondre par écrit que de vive voix, et je lui confiai du effet, dans une lettre pleine de soumission, mon désir d'entrer dans la carrière dramatique, et de me créer aînsi une existence indépendante et liquorable.

La réponse que je reçue, je ne la transcrirai point, par réspect pour une haule aenemmées mais en la lisant, je restai confondre devant l'expression de ce que les préjugés les plus vulgaires pouvent avoir de plus absurde. Le théatre de coux qui se livrent aux travaux et aux études, honorés de tant d'appleudissemens et de suffrages tout cela était l'objet d'un insultant mépris. Vermittent ensuité des menuces diding pitros de mat

liberté, si je persistais dans mes extravagantes idées. Moi aussi je répondis, et en termes ironiques, sur ces reproches d'oublier ma naissance et de déroger, ai étranges sous la plume d'un défenseur de l'égalité républicaine!

D. L\*\*\*, qui arriva dans le moment, m'aida avec chalcur à étouffer tous les scrupules qui auraient pu me retenir encore, et je résolus plus fortement que jamais de passer outre. Quelques heures après, M. Lemière, mon mattre de déclamation, était là, et c'est au milieu en quelque sorte des hostilites commencées que parut Joseph comme un ambassadeur envoyé par le général pour entren en négociation. Le général àllait bientôt quitter Paris, il demandait à me moincide soir mêmes. Oui, Joseph, le général poun rentre, p le l'attendrai toute la spirée, je vais même vous donner un mot pour lui.

Moreau vint entre sept et huit heures. Le 18 brumaire était passé, et par ses bésitations et sa faiblesse, Morgau s'était pu entreiner dans les projets ambitieux de, Bonaparte : qu'il aimais si neus malgré quetes les belles phreses, que. L'on débitait au tems , qu'au lieu des mots pompeux d'amitié et d'estime, on aurait pu choisir ceux de dédain et d'aversion pour paindre lleurs sentimens. L'oathipathie, de Morgau ombrasseit alons.

toute la famille Bonaparte, car Morcau, me dit ce soir-là même; en propres termes, qu'il aimerait mieux épouser la rayaudeuse du coin, que de devenir le beau-frère du Corse, \*,

"Pourquoi, dis-je à Moreau, n'avoir pas pré"yenu l'ambition de cet homme qui vous inquiète,
"au lieu de la segrir? Pensez vous que les gé"néraux qui l'ont secondé ne vous cussent pes
"suivi de préférence? — Vous qui me connais"sez, pouyez-vous me parler ainsi? Je n'ei ja"mais eu l'idée de gouverner; mais je ne veux
"pas qu'un ambitieux le prétende. Nous ver"rons, au reste, nous verrons..... Parlons da
"vous aujourd'hui: avant de partir, Elselina,

Quant à nous, nous saisissons avec empressement cette première rencontre d'une gloire naissante, et nous renvoyons les lecteurs à la fin de cet ouvrage, pour saisir quelques uns des traits d'une figure qui dominera toutes les autres dans l'histoire.

Le nom de l'homme extraordinaire qui arrive pour la première fois dans ces Mémoires, s'y produira plus tard, et sous une couleur qui ne sera point celle de la haine. C'est ici un rival qui parle avec l'amertume d'un ressentiment et d'une prévention personnels. L'auteur parlera à son tour de Napoléon avec toute la franchise de ses propres impressions, que l'exactitude dont il fait preuve en de moment, lui donnera le droit de ne pas affaiblir.

"idites-moi donc quelle est cette nouvelle folie?
"nouveau chagrin pour votre famille. — Ma fa"mille..... J'aime en vérité vous voir prendre
"son parti: elle s'inquiête tant de mon sort!
"Une pension de 1200 fr., c'est en effet un luxe
"de tendresse, un excès de générosité! — Mais
"elle pourrait vous dire: Pourquoi rester en
"paya étranger? — Général, vous savèn mieux
"que personne pourquoi j'ai ful·la Hollande; —
"Je vois que vous voulez vous perdre et com"promottre par un scandale public un nom res"pectable. Je vous préviens que je m'y oppo"serai de tout mon pouvoir. — Me parier ainsi,
"général, c'est détruire vous même le pouvoir

Ils verront, dans une suite de lettres à Jo-séphine, l'ame de Napoléon avec ses affections intimes, ses confidences secrètes. Cette correspondance date à peu près de l'époque des premiers succès de Bonaparte, de l'époque où Morcau le trouvait sur son passage pour le méconnaître. Cette partie curicuse de notre publication est entièrement étrangère à l'auteur des Mémoires. Dépositaires deouis long-tems de cette précieuse correspondance, nous avons ... obtenu de la joindre a un ouvrage assez ', riche par lui-même en révélations, et plutôt comme un complément de souvenirs que comme une ressource d'intérêt. Si cet appendice à besoin de responsabilité, nous déclarons qu'elle doit peser sur nous seuls. (Note des Editeurs.)

"que vous aviez sur mes actions, pouvoir qui vous était librement donné par la reconnais-"sance. Le lien qui m'unissait à vous étant "rompu, vous avez perdu tous vos droits comme "j'ai perdu tous ceux que je devais à l'amour, - Elzelina, je ne veux pas oublier combien , vous me fûtes chère; mais je vous le jure, vous "n'exécuterez pas votre projet extravagant. Je wais écrire à votre famille; je parlerai à l'am-.. bassadeur. - Il est heureux que nous ne soy-"ons plus au tems des lettres de cachet; sans cela vetre ressentiment vous ferait trouver bonnes les ressources du pouvoir absolu, foudroyees pourtant du haut de la tribune nationale. Moi qui ne fais pas de doctrines républicaines, .. qui ne suis point chargée de la défense de la aliberté politique, je saurai cependant défendre " la liberté individuelle, la mienne du moins. -Elzelina, me dit Moreau après quelques momens de silence et d'un ton plus pénétrant. .. l'idée de vous voir exposée à tous les regards "sur un théâtre m'est insupportable. Vous que "j'ai conque au sein de l'opulence, au milien ad'une famille si respectable; sans abandonner votre dessein, promettez du moins à votre ami "de ne rien précipiter. — Je vous le promets; "et d'ailleurs cet état exige des études assez lon-"gues. - Ah! pourquei n'avez-vous pu m'aimer?

"votre destinée cût été paisible et la mienne "heureuse. — Faut-il vous l'avouer? mon ame "a besoin d'agitations et de tourmens. — Pauvre "et chère Elzelina, écoutez-la, cette ame si ar"dente; celui qui excite en vous un tel délire a "de quoi remplir votre fatale destinée. — Par"donnez-moi et ne me haïssez pas. — Ah! s'é"cria-t-il avec un nouveau degré démotion, pour "ne pas céder à tous les sentimens que vous "m'inspirez encore, je dois cesser de vous voir "et de vous entendre....." Il soupira, puis exigea de moi que je renouvelasse la promesse de réfléchir mûrement avant d'entrer dans la carrière du théatre, et de nouveau je le promis,

"Savez vous, me dit-il avec une sorte d'irréso"lution et quelques momens de silence, qu'on
"veut me marier? — Tant mieux! m'écrlai-je, si
"celle qu'on vous destine est aimable, bonne et
"jolie. Son bonheur est certain avec tant de
"qualités qui vous distinguent. Il ne faudra à une
"femme qu'un peu de raison pour apprécier et
"goûter tout cela. Encore une campagne contre
"l'ennemi, et vous viendrez vous reposer de la
"gloire dans les plaisirs de la vie intérieure, près
"d'une jeune épouse qui bercera son premier né
"sous les lauriers de son père. Oui, Moreau, ma"riez-vous; mais déjà êtes-vous amoureux. — Je
"ne le crois pas, mais cela pourra venir, car

"celle qu'on me destine est fort jolie et pleine de "grâce et de talent. Ce sont les De la Marre, mes "bien anciens amis, qui ont songé à ce mariage. .. — Ils ne sont ni mes anciens ni mes nouveaux "amis, mais s'ils réussissent à assurer votre bon-"heur, ils auront acquis bien des droits à ma "vénération. — Je ne suis pas encore déterminé.... "Ma future belle-mere ne me convient pas autant "que sa fille. - Mais ce n'est pas la mère que "vous épousez? - Non et oui, car cela revient "presque au même, et c'est une terrible chose "qu'une belle-mère. — Mais parce qu'on marie "sa fille, on ne devient pas mechante quand on ne "l'est pas. — Je ne dis pas cela; mais la prétention , de gouverner son gendre comme on gouvernait sa "fille devient une conséquence inévitable du carac-, tère de la belle mère, et une source féconde de tra-, casseries, et souvent même de grands malheurs. ... Ne vous mettez pas ces chimères dans la tête; , quand même votre belle-mère demeurerait "chez vous, en seriez-vous moins le maître? -"Sans doute, mais il faudrait combattre; et je "redoute presque autant la discussion que l'o-"béissance. - Moreau, quoique vous soyez doué ades plus nobles et des plus grandes qualités, il vous en manque une bien essentielle, la réso-, lution. "

Il ne répondit rien à ce dernier mot. Nous cau-

sames encore quelque tems sur le ton de la plus affectueuse amitié, puis nous nous séparâmes.

En sortant, Moreau avait glissé sur un guéridon un contrat de rente. Je le lui renvoyai le lendemain, avec quelques reproches sur ce procédé, que je n'approuvais pas, avec les plus vives expressions d'attachement, terminées par quelques plaisanteries sur son antipathie pour les belles mères.

Dès que D. L\*\*\* sut le départ de Moreau, qui eut lieu à quelque tems de là, il n'eût cesse que je ne chargeasse quelqu'un de redemander le mobilier de Chaillot. Je ne rapporterai pas les mille tracasseries qui accompagnèrent cette opération si simple et pourtant si longue. Je ne mentionne cette circonstance que pour constater le dépit des Gaillard, et la joie intéressée de D. L\*\*\*.

Bien long-tems après, je revis Moreau à Paris, à l'occasion d'un papier laissé chez lui. Quoique en présence de témoins, il me rappela notre dernière conversation, et j'eus le regret d'apprendre que tout ce qu'il avait craint des belles-mères s'était réalisé, et qu'au sein de l'opulence et des grandeurs, dans une union embellie de toutes les vertus d'une femme charmante, il avait rencontré les ennuis d'une influence domestique à laquelle il n'avait pas la force de se soustraire.

## CHAPITRE LXIL

Débuts de Mile Volnais. — Conversation dramatique. — Lettre du général Ney. — Desseins perfides de D. L\*\*\*.

Pendant une absence que fit D. L\*\*\*, je regus une lettre de Joufre. Il me demandait un rendezvous pour me rendre compte de l'affaire dont je l'avais chargé. Quand je le vis, il me proposa d'aller avec lui à Versailles, voir débuter Mlle Volnais dans le rôle de Zaire. L'indulgence avec laquelle le public accueillit le talent de cette actrice, qui se bornait à une jolie figure, me fit prendre quelque courage, et concevoir l'espérance de n'être pas plus mal traitée. Le genre d'agrémens dont Mlle Volnais était parée, ne me paraissait pas de ceux qui brillent au théâtre. Fort jeune, elle avait déjà cet embonpoint, attribut de la fatale trentaine, qu'il sert alors fort utilement par la dissimulation de quelquels

rides naissantes, mais qui enlèvent à l'extrême jeunessé la vivacité de sa physionomie.

Joufre, persuadé que le premier hommage à la beauté d'une femme doit commencer par la critique de celle des autres, se repandait en malignes observations sur la débutante. Sa figure était jolie, mais plutôt à la manière d'une grisette que d'une reine; c'étaient enfin des traits de comptoir et de la grâce d'arrière boutique. Joufre avait beau provoquer ma malice, tout son esprit venait expirer contre mon silence, que je rompis moi-même pour défendre Mile Volnais avec chaleur. » Vous êtes singulière, en vérité, Madame, avec votre plaidoyer; c'est vun excès d'indulgence qu'en pareil cas on n'aura point pour vous, je vous en avertis. «

Il se trompait; à l'époque de mes débuts, la bienveillance me vint au contraire du côté des actrices jeunes ou jolies. Toutes m'encouragèrent d'abord, toutes me plaignirent ensuite avec un intérêt qui donnait un démenti à cette disposition envieuse, dont on veut faire à tort la maladie spéciale de notre sexe. » Savez-vous, dispe à Joufre, quelle est mon idée? Je veux débuter ici. Le Théâtre Français me semble trop simposant. — Quelle ambition! C'est un beau succès, vraiment, d'être applaudie à Versailles par de vieux rentiers; voyés donc quel public!

»— Mais je crois que tous les publics se ressemblent: Je m'en tiens à la modestie; je débuterai
à Versailles. — Je m'y opposérai de tout mon
pouvoir. Je veux vous faire connaître à une
femme bien spirituelle, dont les conseils, dont
le crédit... — J'éviterai désormais les nouvelles
connaissances, car j'aurais l'air, dans ma position, d'une solliciteuse. — Mais c'est à la
secur du premier consul, à Mlle Élisa, que je
veux vous présenter. — C'est possible; mais
cela ne me donnera pas du talent, et ne m'ôstera point mon accent. Ce ne sont pas des prostections qu'il me faut, mais de l'étude et de la
patience.«

Joufre fut un peu mécontent de mon refus: je m'en inquiétai peu, et plût au ciel que j'eusse toujours résisté à ses instances; mais par lui, et presque sans mon aveu, je me trouvai placéesous la protection de Lucien, à cette époque déja ministre de l'intérieur. Ce fut lui qui me fit recevoir élève chez Dugazon, puis au Théâtre-Français, dont M. Maherault était commissaire.

Lorsque j'arrival chez moi, ce jour-là, il était une heure après minuit. Je fus fort surprise de trouver D. L\*\*\* qui m'attendait. »Comment! » yous ici, lui dis-je. Je yous croyais à la campréventions qu'on vous a données là. — Pensez-vous qu'il ne m'ait pas suffi de regarder et
d'écouter pour avoir mon opinion? — Vous en
reviendrez quand vous aurez vu la dame à laquelle je veux vous présenter. — Allons, puisque vous le voulez, je veux bien encore consentir à un essai. «

On allait, se mettre à table, quand nous arrivâmes. D. L\*\*\* me présenta à la maîtresse de la maison, à cette femme d'un ton parfait selon lui, et que du premier coup d'œil je rangeal dans la classe de toutes celles qui, avec les prértentions de la bonne compagnie, tiennent tout simplement un établissement où l'on dine à tant par tête.

D. L\*\*\* eut l'audèce de me nommer, en me présentant, Mme Moreau. Indignée de son es fronterie, et encore en pareille maison, je dis d'un ton forme: » Je n'ai jamais été Mme Moreau; » mon nom français est Saint-Elmera

On se regarda; chacun me reconnut sans doute pour une mauvaise télé; mais une parure de perles fines, un voile d'Angleterre, et un cache mire, chose fort rare à cette époque, cétais plus qu'il n'en fallait pour qu'on me pardonnat La maîtresse de la maison s'épuisa pour moi et prévenancés et en petits soins. Je vis dans tott

cela le dessein de capter ma confiance, et des lors le but fut manqué.

Je ne tardai pas à m'apercevoir que j'étais l'objet de l'attention de deux messieurs visiblement supérieurs aux autres. J'observai D. L\*\*\*; il ne leur parlait pas, et n'avait pas l'air de les connaître, mais je surpris quelques regards d'intelligence. J'eprouvai alors une telle horreur pour son vil caractère, que de ce moment je résolus de rompre avec lui sans retour; mais pour la première fois je sus me contenir, pour acquérir la preuve des vues odieuses que je lui supposais. La maîtresse de la maison me parla d'un jardin charmant qu'elle avait, disait-elle, au Gros-Caillou; elle m'invita à y venir déjeûner le lendemain. Voilà encore du D. L\*\*\*, me dis-je tout bas; mais voyons jusqu'au bout; et j'acceptai l'invitation avec tous les airs de la satisfaction.

L'attention des trois personnages que j'avais particulièrement observés, et leurs politesses me disaient assez qu'ils voulaient de moi quelque chose, et ce quelque chose, je commençais à le deviner. Quoiqu'on ne m'eût pas adressé une seule question relative à Moreau, j'avais entendu deux fois son nom, puis les mots d'invasion, de prise de la Hollande; tout cela confirmait mes soupçons et les éclairait. Voulant confondre D. L\*\*\*, je continuai à jouer fort bien l'ignorance,

et D. L\*\*\* d'être enchanté. Que je le rouvais hideux dans sa joie! Je voyais en lui un délateur, un espion. Que sais je! tout ce qu'il y a de plus méprisable et de plus vil au monde.

Il n'est pas jusqu'à ses services qui, éclairés de ce jour nouveau, ne me le montrassent plus odieux. Je parvins cependant à maîtriser mon indignation, et à le vaincre pour cette fois en ruse et en finesse. Il ne se douta pas, en me quittant le soir, du lendemain que je lui séservais. Mais avant de retracer cette scène, je dois dire d'abord par quels motifs je choisis le nom de Saint-Elme, nom que j'ai toujours porté depuis, et c'est ce que je ferai dans le chapitre suivant.

#### CHAPITRE LXIII.

Saint-Elme et Ambroisine. — Nouvelles tentatives pour me faire trahir la confiance de Moreau. — Scène sans résultat avec D. L\*\*\*.

Les détails qui vont suivre me sont tout à la fois pénibles et doux. Ils me reportent à mon enfance, tems de bonheur, contraste avec ma présente infortune, fecond en souvenirs puissans, malgré les années, et parmi lesquels celui que je vais retracer occupe une place de prédilection.

Mon père revenait un soir d'une promenade à trois ou quatre milles de Florence, route délicieuse, qui semble un parc magnifique. Laissant flotter la bride sur le cou de son cheval, mon père s'entretenait avec son fidèle domestique. Tout-à-coup les cheveaux s'arrêtent; Carle jette un cri d'effroi, et montre à son maître ma

homme étendu sur la terre tout ensanglantée. Voler au secours du blessé, rappeler les sens du malheureux, baigner et panser sa blessure, le porter et le soutenir à cheval, tout cela, inspiré par le cœur, fut l'affaire d'un instant.

Le mouvement et l'air ranimerent l'inconnu, qui paraissait avoir vingt ans à peine. Son premier regard, ses premiers mots, exprimerent l'attendrissement et la reconnaissance d'un homme bien né. Arrivé, avec ce précieux et sanglant fardeau à Valombrosa, mon père envoya chercher un chirurgien. La blessure n'était pas mortelle, mais elle réclamait les soins les plus prompts et les plus délicats. La victime trouva aupres de mes excellens parens tous ceux d'une hospitalité généreuse, et bientôt d'une tendre amitié. Voici comme il leur raconta les hasards qui l'avaient conduit chez eux.

» Issu d'une famille noble et pauvre du midi de la France, Saint-Elme avait été destiné à l'état ecclasiastique, pour lequel il n'avait aucun goût. La vue de la belle Ambrojsine, fille de grande naissance, décida seule de ses penchans et de sa destinée. Des convenances de famille avaient déjà disposé de la main d'Ambrojsine, mais elle disposa de son eœur, ét avec un abandon qui commanda bientôt la fuite. Ambrojsine avait seize ans; Saint-Elme n'en comptait pas dix-neuf.

Elle écrivit à son amant que, munie de ses diamans et d'une somme considérable, elle se rendrait avec un domestique fidèle à un lieu qu'elle lui désignait, et où elle arriverait à cheval à minuit; là elle congédierait son domestique, et ils partiraient tous deux pour Toulon, d'où ils se rendraient par mer à Livourne. Ambroisine avait une tante mariée dans cette ville, et se croyait sûre d'être bien reçue.

Rendu au lieu indiqué, Saint-Elme n'y vit arriver que le domestique de sa jeune amie. Celui-ci lui apprit qu'au moment de monter à cheval, Ambroisine avait été surprise; Saint-Elme ordonna à Henri de retourner sur-le-champ vers le château, de tâcher d'y pénétrer pour remettre un billet et savoir les évènemens; il lui recommanda de venir ensuite le rejoindre à Aubagne, village entre Marseille et Toulon. Quinze jours se passèrent dans de mortelles angoisses. Henri revint enfin; il apportait de tristes nouvelles. Victime à jamais perdue, Ambroisine écrivait à son Alfred de fuir, d'échapper aux poursuites, aux vengeances d'une famille puissante et implacable; au nom de l'amour, elle le conjurait d'échapper à tant de persécutions; au nom de l'amour encore, elle le suppliait d'accepter cet or, ces bijoux, sa propriété personnelle, libre héritage d'une vieille parente. La dernière

prière de l'infortunée était que son Alfred se rendit chez la tante près de laquelle le bonheur lui avait été promis, mais qui pourrait du moins servir de lien à leurs souvenirs et à leurs pensées.

saint-Elme, dans sa religieuse obéissance, sembarqua pour Livourne avec Henri. Mais cet / Henri, jusqu'alors si fidèle, allait, par la cupldité, descendre jusqu'à l'assassinat. Arrivé à Livourne, Saint-Elme apprit que la tante d'Ambroisine avait quitté cette ville pour se rendre d'abord à Bologne, puis à Milan, mais on croyait qu'elle pouvait être encore à Florence. Sans s'arrêter, Sains-Elme se remit en route. Il était à cheval. Son domestique le suivait avec la pensée d'un crime. Soudain un coup part, et Saint-Elme tombe baigné dans son sang à la place même où mon père l'avait recueilli.

Le malheureux ne possédait plus au monde que ses vêtemens et ses papiers. La compassion pour ses malheurs devint une réelle amitié dans ma famille. Doué d'une figure charmante, à peine rétabli, il revint à cette gaieté francaice qui fait supporter les peines. On m'avait éloignée du malade, mais on ne put m'arracher du convalescent; j'aimais à lui scrvir de guide dans le pare, à m'asseoir près de lui, écoutant avec ravissement tout ce qu'il me racontait de sa patrie. La tante d'Ambroisine répondit à la lettre de mon père par une lettre flatteuse pour Saint-Elme. Elle le pressait vivement de venir la joindre. Le désar d'obéir à la volonté d'Ambroisine, l'espoir de recevoir de ses nouvelles, et de lui en donner, déterminèrent Saint-Elme à nous quitter. Que ses adieux furent touchans et empreints d'une sainte reconnaissance! Je lui donnai des larmes bien abondantes et bien améres, à ce compagnon de mes jeux, à ce premier ami de mon enfance. Il avait promis de revenir... Pauvre jeune homme, à peine arrivé à Rome avec la tante d'Ambroisine, il succomba à une fièvre de quelques jours. A cette fatale nouvelle, mes regrets et ma douleur furent au-dessus de mon âge. Le souvenir de Saint-Elme ne s'est jamais esfacé. » J'aurais écarté cependant son nom de mes mémoires, dans la crainte d'affliger Ambroisine et sa tante. Mais j'ai su que la première avait suivi un nouvel époux loin de la France, et que la seconde a cessé de vivre en 1804. J'ai donc cru pouvoir expliquer ici comment, lorsqu'il m'a semblé nécessaire de ne plus porter le nom de ma famille, l'idée me vint d'en prendre un tout français, celui d'un être bon et cher, adopté en quelque sorte par ma famille comme un fils. Je ne saurais dire tout ce que je trouvais de doux et de consolant dans mon XXIX. 14

isolement à me mettre ainsi sous la protection de celui que mon père, que ma vertueuse mère avaient tendrement aimé.

C'est en quittant Chaillot que j'avais pris ce nom de Saint-Elme. Je n'en ai jamais pris d'autres depuis, si ce n'est dans mes lettres à ma famille. D. L\*\*\* n'ignorait pas que, depuis ma rupture avec le général, je n'avais jamais souffert qu'on m'appelât madame Moreau. Ma colère avait été grande de m'être vue présentés comme telle; mais j'avais mis un grand art à cacher à D. L\*\* mes impressions, au point de paraître très empressée le lendemain de me rendre au déjeuner: sorte de complot dirigé, avec un air d'insouciance, contre moi par la belle dama de D. L\*\*\*.

Nous partîmes ensemble, en apparence aussi bons amis qu'à l'ordinaire. Comme je ne nommerai aucun des personnages que je vis ce jourla, bien libre je serai dans les expressions de mon mépris sur les gens assez lâches pour trafiquer de délation, assez malheureux même pour ne pas s'étonner que les autres répugnent à un métier qui donne de l'or.

C'était à Moreau qu'on en voulait. Je m'en aperçus bientôt et clairement. On lui supposait le projet de s'emparer du gouvernement, et l'on voulait en obtenir de moi l'aveu. Les attaques

de l'ennemi furent d'abord indirectes; mais allant plus droit au fait, on me dit: Mais vous n'êtes pas entièrement brouillée avec le général; vous l'avez revu; la confiance survit à l'amour; il vous écrit? — C'est donc Monsieur, répliquaije en désignant D. L\*\*\* avec indignation, qui se charge de vous instruire des confidences de l'amitié! je vous remercie, Messieurs, de m'en révéler ainsi les dangers. Quant à Morcau, ce que j'ai dit, ce que je pourrais dire encore ne ferait que tourner à sa gloire. La calomnie en serait avec lui pour ses frais, et à cet égard je suis sans inquiétude.

Nous devez l'être, en esset, Madame, reprit celui qui m'avait déjà adresse la parole: le gauvernement protège ceux qui le servent comme ceux qu'il emploie. Gardez, m'écriai-je, cette protection pour Monsieur (en désignant D. L\*\*\*), il la mérite par ses nobles services. Quant à moi, je ne tomberai jamais assez bas pour avoir besoin des sletrissans bénésices du parjure. D. L\*\*\*, des ce moment, toute relation cesse entre nous. Je remplirai mes promesses, mais rien au-delà; et, s'il vous reste quelque chose dans l'ame, vous rougirez en vous rappelant ce que vous valait ma consiance, et ce qui vous la fit perdre.»

A ces mots, je voulus sortir, mais on m'en-

son voyage n'avait d'autre but que de rendre à ce marin un immense service. Il ajouta: » Si. » j'étais chargé d'une mission secrète, je ne sec rais point dans l'embarras qui me presse; j'au-» rais des fonds à ma disposition; et que lieu de. » cela, puisqu'il faut vous l'avouer, je po saurais. comment aller à Brest, si nous restions brouilles, » -- J'aime cette franchise! m'écriai-je; elle mo a réconcilie. avec vous. Si, de l'argent que je. vous ai remis, il vous reste quelque chose, gar-, »dez-le; je vous prête en outre vingt sing louis, net si, arrive à Brest, une somme plus conside, » rable vous devient nécessaire, écrivez moi sans, whesiter was and the Quand je me rappelle aujourd'hui cette facilité d'entraînement pour un homme qui n'ayait. ni mon amitié, ni mon estimo, je suis tentée de. croire à tout ce qu'on rapporte des sorts jetes par les magiciens. Mais la magia de D. L. etait tout simplement l'art de se rendre néce saire à une femme assez malheureuse pour ayoir hesoin de l'adresse d'un autre, dans une position équivoque, qu'elle appelait son indépendance et sa liberté.

do not non-any. In a mil it is cossible a cet hornoof. It no a contra and he regions up lieur tenant dely also can, et sut me faire en a contra and tenant dely also can.

#### CHAPITRE LXIV.

Etablissement à Paris. — Continuation de mes études dramatiques. — Amitié de Regnault de Saint-Jean-d'Angely. — Discussion sur les différentes sortes de courage.

Arrès le départ de D. L\*\*\*, je commençai à m'occuper sérieusement de mes études dramatiques. Mon maître de prononciation venait tous les matins, et je manquais rarement d'aller au théâtre les jours où la tragédie composait le répertoire.

M. Lecoulteux de Cauteleurine rapprocha de Monvel, qui parut plus content de mes connaissances en littérature que de mes dispositions pour là scène. Il m'accordait cependant des moyens et de la sensibilité. It me fit étudier avec lui le rôle d'Héloise dans Fénélon. Je n'oublierai jamais l'accent paternel et presque céleste

qui lui échappait dans la scène où Héloïse tombe aux pieds du prélat en s'écriant:

Pontife du Très-Haut...

Et où Fénélon répond:

Mon enfant, levez-vous. Ce n'est que devant Dieu qu'en doit être à genoux.

C'est dans la loge de Monvel que je me suis habillée le jour de mon début. Ah! que n'ai-je emprunté, avec mon costume, ce talent, sûr des suffrages de Melpomène!

Le moment de mes études et de mes illusions dramatiques durait encore, quand je me rappelai mon-mobilier de Chaillot. Je louai, pour m'en faire honneur, un appartement magnifique, et j'en vins des lors à tenir maison splendide et coûteuse. Possédée de toutes les folies, pouvais-je échapper à celle de la dépense et du désordre? Je ne m'en aperçus qu'à l'épuisement de toutes mes ressources; car on dirait que dans la vie la réflexion n'arrive que comme un dernier malheur.

Ayant appris par Joufre, qui me rendait asses fréquemment visite, que Regnault de Saint-Jean-d'Angély était de retour à Paris, j'écrivis à ce dernier, pour lui rappeler la promesse qu'il m'avait faite, et lui témoigner le prix que j'atsa-

chais à son intérêt. A onze heures, le billet avait été remis; à trois heures, Regnault vint lui même m'apporter la réponse, et la conversation s'engagea avec tout le charme de l'intimité. Après le plaisir que me cause votre billet tout paimable, me dit-il, rien ne pouvait m'en faire stant que de vous trouver débarrassée de votre pgrand monsieur. D'où vous vient cette facheuse onnaissance? - Elle est ancienne, car elle date de mon passage à Lyon, à mon retour de Milan. - Oui, c'est cela même, en 1797. Je ne me trompais pas, mais vous m'effrayez. DEt pourquoi? qu'est-il donc? - Ce qu'il est? Je ne saurais trop le dire; mais il ne mérite » de s'approcher sous aucun titre d'une femme stelle que vous. Mais laissons cela, puisqu'il pest parti. Aussi bien, je ne suis point ici pour » le compte des autres; j'ai assez à faire en tâschant moi même de ne point déplaire. - Votre ranchise donne de la valeur à la moindre de yvos bonnes grâces, et je sens pour vous une » amitié trop sincère pour ne pas la garantir v durable, «

Ce n'étaient point les vaines paroles d'une galanterie banale ou d'une froide politesse. L'attachement de Regnault eut de la suite, et une suite féconde en conseils et en services de tous genres. Quand je quittai Paris, ce sut son ardente protection qui me valut l'existence heureuse et brillante dont j'ai joui auprès de la princesse Elisa; et pourtant il y avait près de six ans que je ne l'avais vu, lorsque son sourenir songca d'une manière si delicate à une absente. Que d'amis, qu'on a quelquefois importunés la veille, n'ont pas le lendemain une mémoire aussi bonne. J'aime à rappeler ce qu'il fit pour moi, et je dirai plus loin avec une égale et douce franchise que, plus tard, j'eus le bonheur d'acquiter tant de services par les preuves de mon dévouement, à une époque où îl n'y avait plus, en me rapprochant de lui, que des dangers à prévoir et des peines à partager.

Depuis cette première visite, Regnault vint me voir régulièrement chaque jour. Il assistant à mes leçons de déclamation, et me faisait réciter les vers, en m'obligeant d'avoir des petits cailloux dans la bouche. » Vous avez beau me citer » Démosthène, lui disais-je quelquefois avec résistance, je n'ai pas besoin d'en faire autant que lui. — En bien! répondait Regnault, à ce prix seulement les succès. «

Mais tout en me recommandant l'étude et le travail, bien souvent mon conseiller me les faisait négliger et interrompre. Il m'entraînait à Meudon, à Saint Cloud, à Versailles. En vérité, les courses étaient plus fréquentes que les répétitions. Quand Regnault avait quelque discours à composer ou quelque projet à proposer au gouvernement, il me priait de me rendre chez lui; et là, au premier moment de liberté, il me ligait ses discours, paraissant attacher du prix à mon approbation, et moi en trouvant beaucoup à la lui témoigner. Un jour qu'il me récitait un morceau sur le rétablissement des cimetières, et que je laissais échapper toute la vivacité d'une admiration passionnée comme tout ce que j'è prouve, il me dit avec l'accent de l'ame: »Saint-Elme! qu'on serait heureux de n'avoir que vingt-seing ans, et d'être l'objet de votre tendresse »grélusive! a

Je lui avais appris, non sans quelques restrictions pourtant, les évenemens qui m'avaient amenée en France, Il n'ignorait ni mes liaisons avec Moreau, ni mon enthousiasme pour Ney. Regnault, sincèrement partisan de Bonaparte, ne pouvait se défendre d'une sorte de répugnance pour Moreau, ce qui amenait plus d'une dispute entre nous. Un jour que, par une lettre de Ney, j'avais appris de nouveaux triomphes de l'un et de l'autre, je dis à Regnault: »Eh bien! «que pensez-vous maintenant de mon admiration? — Je la partage. Jamais je n'ai conteste de l'un et de l'autre, se disputant de mon admiration? — Je la partage. Jamais je n'ai conteste de l'un et es taleus, de grand capitaine. Sa praie place est à la tête des armées; mais non

point à la tête du gouvernement. - Mon Dieu! ne dirait-on pas qu'il est si difficile de gouver-»ner! - Ceci est une boutade, ma chère, et-» n'est point un raisonnement; il faut plus que » du courage, il faut plus que des vertus pour o conduire un peuple qui sort d'une crise, d'une »fièvre dont les accès ne font que de se ralenvtir. - Si vous parlez ainsi de l'épée, c'est que vous ne vous en êtes jamais servi. - J'avous v que j'aurais fait un mauvais soldat. - Un Fran-» çais ne devrait pas penser ainsi. - En vérité, yon yous prendrait pour une Jeanne d'Arc. Votre jeunesse, familiarisée avec l'école de peloton, ne conçoit donc pas d'autre gloire que scelle des armes? - J'avoue que celle-là doit octre la première, car elle est la plus pénible. Songez donc à tout ce que le soldat expose: » souvent mutilé, reste de lui-même, tous ses vservices sont positifs, et ses récompenses ne sont presque qu'imaginaires. - Malgre cela. »je persiste à proclamer qu'il y a d'autres gloires que celle des armes, qu'il y a d'autres couprages que ceux de la guerre, et comme je ne veux pas rester sous le coup de vos derniers preproches, je tiens à vous prouver que quoiv qu'on n'ait jamais été soldat, quoiqu'on ne » veuille pas le devenir, on a aussi son héroïme. » Dans les proscriptions, j'ai su ne jamais trembler, et également ne jamais trahir. J'ai vu la mort, et de sang-froid. Lors de mon voyage à Malte, je fis la traversée sur un frêle bateau. La mer, furieuse, réduisait nos matelots itabliens au désespoir et aux seules invocations de leur madone. Moi seul, enveloppé de mon manteau comme d'un linceul, je voyais passer sans effroi la lame des flots sur nos têtes, et mon esprit, loin du danger, ne se berçait dans ce fatal moment que des images de la patris et des plus doux souvenirs de la jeunesse.

> - J'avoue, dis-je à Regnault, que je ne me sentirais pas la force de rester ainsi impassible \*devant la mort. - Vous voyez donc, mon namie, qu'il y a plusieurs espèces de courage; ret celui de braver les bourreaux, d'affronter »les factions, et celui de tous ces héros des troubles civils, qui se dévouent pour un frère, pour un père, pour un ami? - Oh! celui-là, pje sens que je pourrais l'avoir. Dans les révolutions, l'échafaud est quelquesois un des derniers asiles de l'honneur, où les femmes savent se précipiter aussi, plutôt que de se séparer de tout ce qu'elles aiment. - Saint Elme, reprit vivement Regnault, si vous portez cette chaleur d'ame au théâtre, je vous réponds d'un riomphe. Ma jeune amie, vous êtes une sin» gulière feuille à ajouter au grand livre du cœur

Le haute opinion que Javais de Regnault, de ses talens, de son esprit, me faisait trouver un incrovable plaisir à ses éloges. Aussi peu de tems lui suffit pour prendre beaucoup d'empire sur moi; il n'eut pourtant jamais mon entière confidence. Je n'ai jamais éprouvé qu'auprès de Moreau et de Ney le besoin de tout dire, et la docilité de tout entendre. Je ne parle point de ma consiance pour D. L\*\*\*; cela n'était qu'un mélange de surprise et de faiblesse, résultat de toutes les adroites complaisances dont j'étais enlacée. Les louanges de Regnault m'étaient agréables, mais je ne sentais pas qu'elles me fussent nécessaires, et je n'éprouvais pas avec lui co charme de l'intimité qui rend heureux de tout dire. C'est ainsi que je lui avais laissé ignorer que je connaissais M. de Talleyrand, et que j'allais même assez souvent chez ce ministre. gnault l'apprit par hasard, ce qui dorna lieu à une scène originale dont je faillis me fâcher serieusement, et dont je finis par rire. Au chapitre suivant, les détails de ce petit épisode de colère et de raccommodement.

### CHAPITRE LXV.

Querelle avec Regnault. — Mme Regnault. — MM. Arnault et Vigée. — M\*\*\*, défenseur des courtes mémoires.

Un matin, ma voiture sortait de la cour du ministre des relations extérieures. Soudain elle s'arrête, la portière s'ouvre, Regnault monte, se place près de moi, et me fait subir un interrogatoire auquel j'aurais répondu sans hésitation, s'il n'y eût mêlé le soupçon de je ne sais quelles vues politiques, qui m'embarrassa d'autant plus que j'avais été plus éloignée d'en concevoir l'idée., » D'où vient donc Madame? me demanda Regnault avec aigreur. — Vous le savez fort bien, » Monsieur, puisque vous voyez sortir ma vointure. — Ah! Madame visite les ministres. « Et comme je ne répondais pas, il ajouta avec plus d'irritation: » Vos prétentions sont hautes; on » voit pourquoi vous faites si grand bruit de vo-

- » tre désintéressement et de votre délicatesse; » mais ne croyez pas que madame Gran, que » vous cherchez à supplanter, puisse y croire.
  - > Mais, Monsieur, quelle extravagance!,
- » Oh! reprit Regnault, je conçois l'empressement; c'est un si beau rôle que celui de maîtresse d'un ministre.
- > Je ne suis ni la sienne ni la vôtre, Monsieur; vos paroles et vos manières me paraissent donc fort étranges.
  - . Eh! que diable allez-vous faire la?
- > Mais il me semble que l'honneur d'être reçue avec bienveillance par un des premiers ronctionnaires de votre gouvernement, que le plaisir de causer avec un homme aussi spirituel que M. de Talleyrand, excuse suffisamment ma visite.
- Double de l'intrigue. Vous vous êtes trouvée avec Ouvrard; il a grand besoin de la protection des ministres, et il sait tout le partique qu'on peut tirer de celle d'une jolie femme.

En ce moment la voiture s'arrêta à la porte de Véry. C'était Regnault qui avait ordonné de nous y conduire.

»Je ne descendrai point ici avec vous, Mon-

scieur; vos premiers reproches ne m'ont paru sque ridicules, mais votre dernière offense, mais svos dernière soupçons me révoltent. Sachez squ'un homme ne me maltraitera jamais deux sfois.

- » Vous maltraiter; mais je ne vous ai pas z touchée.
- L'excuse est singulière; n'est-ce qu'en batv tant les gens qu'on les maltraite.
- »— Ah, ma chère, si j'en avais le droit, vous » auriez aujourd'hui couru de grands risques. « Je ris beaucoup de la menace, et comme en riant j'étais désarmée, je consentis à descendre, et à entrer dans un cabinet qui avait vue sur la rue. Un remarquable équipage vint à passer.

C'est Ouvrard, me dit Regnault. Est il vrai

- »— Non, je vous jure; mais je le connais » aussi bien que le public qui le juge. Son an-» cien cuisinier est maintenant le mien. Les élo-» ges d'un doméstique renvoyé, sont des recom-» mandations bien rares et bien décisives. Il » faut, certes; qu'Ouvrard ait plus de talens » qu'on ne lui en accorde, pour être arrivé de » si bas à la fortune.
- > Oh! parbleu, dans les fournitures on n'a pas besoin d'ésprit; il faut de l'activité et du plasard «

Tout en parlant, Regnault jouait avec une boîte sur laquelle était un charmant portrait de femme. On ne pouvait imaginer rien de plus gracieux que l'air naïf qui brillait dans ses traits. Le cou un peu au delà des proportions, ne semblait svoir ce léger défauts que pour donner un charme particulier à cette tête divine. » Quoi » m'écriai je, est ce que cette tête d'Hébd serait » celle de votre femme? «

Regnault se mit à rire de mon étonnement. » Vous la plaignez, me dit-il, je parie.

- > Cortainement, car 'je n'ai pu oublier res
- y Vous me juges mal: Je suis très bon ymari, et je vous le ferai dire par ma femme yquand vous voudres.
- > Quelle folie! est-ce que j'ai l'honneur de pla connaître.
- » Vous aurez cet honneur-là quand vous-» voudrez; venez jeudi matin, et laissez moi faire en Nous reprimes ainsi le ton de la gelicie la pluse

Nous reprimes ainsi le ton de la gdieté la plustagréable. Le soir, nous allames auc Wandaville, et le hasard nous plaça justement dans la loge où avait commence notre commissante. Ge qui fournit à Regnault l'occasion d'une foula de chesses gracieuses et tendres aqu'ils hévait tourner, à force d'esprit, et qui rendit le neste de la toirée fort amicale.

" Le leademais, "j'étais à peine èveillée quand on sint, de la part de Regnault, me prier de me rendre chez dui où il était retenu par de nombinquees affaires of Jarrivai à Cheure fixée ches Regnaults ik vint au devent de moi; et me fit namphendrie que sa femme n'était pas loin. M mer brianden l'attendre un peu. Jonne levai, et feins d'craminer les tebleaux. Arrivée près d'une porte entr'ouverte, je m'écriai: » Ah! parodon, Mademoiselle«, à l'aspect d'une figure charmante. Ma petite méprise réussit. Madame Regnault entra dans le salon quet me dit en s'asseyant et avec un sourire: »Je ne suis pas la • Miles mais la femme de M. Regnault. « Il y avait dans ses manières quelque chose de doux et de béduisant, une sorte de lenteur molle et charmante, d'un tour et d'une grâce tout extraordinairek.

\*Aidavais un bien vif désir de vous voir, reprit schalame Regnault; car mon mari m'a bien parlé de vous et Bé l'Accablai de complimens, qui étaient teus sincèrés. Pout à coup nous entendimes quelqu'un descendre; » Voilà Regnault; » ne dites pas que nous neus sommes vues, et » quand vous viendrez, entrez chez moi par la » penitel perte vous le vestibule...« A ces mots elle disparut; en posant son dioigt sur sa jolie bouche.

Regnault n'était pas sault illima demanda plardon, et surtout de me pas men aller encora.
Voilà des livres qui aiderent wotre aimable patience. Je vais me servir de votre moiture quait
s'approchant de diappartement de sa femangell
entr'ouvritolaipurte, et dit à hautevoisi madiem,
s ma bonne amie, je vous laisse icis une dame
s qui me prête sa voiture. « En sertant, Regnandt
me répéta qu'il passerait ches moi avant diner.
Il courut grand risque de ne m'y pas rencontrer,
car sa femme et moi nous causames avec de si
intimes détails, que la matinés sécoula commit
un songe.

» Que lui direr vous de moi, dentanda madaine » Regnault, d'un sir gracienti, quandije me retirai

»— Qu'il est mille fois trop benneux d'avoir » une si charmante femme. — Eh bien! c'est co » que je lui dirai aussi à votre sujet, qu'il est mille » fois trop heureux d'avoir une si charmante attick

Je rentrals au moment même où Atgnaulbrint chez moi, comme il me l'avait annoncé. Que vous a dit ma femme, fut son premier mot: » No » vous a t-elle pas, ajouta t-il, paru persualée; » comme tout le monde, que je vous aime et » que je suis aimé.

» — L'accueil que j'ai reçu me prouve le cone » traire. J'ose même croire qu'accet égard; elle » s'en rapporte plus à moi qu'à vous. Signer Ad Fait; somme la trougez-vous?

ange-Ouipielle restriblenda sha a con a

" — Voilà dies un met de mark 📑

Ji, ... Cela est vrai; mais depuis long-tems on ,, a dit sur les maris tout ce qu'on pouvait dire.

jil en spra de même in sur sternitate.

" Come lei parla italiano.

", "- Et vous aussi, s'écria Regnault enchante, et vous ne le disiez pas!

",, — Mais j'ai un accent à vaincre, et je ne

A la bonne heure, mais de tems en tems aune petite conversation italienne, sans tirer à sonséquence.

Ai, — ¡Ah! voilà les hommes, tonjours tartufes !
"Sévérité pour anteni, indulgence pour eux en
"seachete. Il n'en sera rien; avant que je ne
seache à quoi m'en tenir sur men accent, vous
"m'entendres pas, sortir de me houche un seul
"mot de la langue du Tanse et de l'Arioste, pas
"on mot de celle de Schiller et de Wieland. Trop
"henreuse si ja puis n'être point indigne de ser"yir d'interpréte in la belle langue de Corneille;
"He Bacine et de Volteire;

"— Vous êtes universelle, mais vous avez rai-"son: des préférer être Française. Je veux vous namener: deux jugen de svoum-mérithii l'un poète adéjà célèbre s'lautre qui le deniendra sum doute.

"— Oh! point de réunion artiste in je rous "en prie; j'y fersis striste figurer de ja de mais, de "et poètes simables."

Quelques jours après Regnault me présents M. Arnault, alors attaché au ministère de l'intérieur, et M. Vigée. Leur jugement se ressentit sans doute de leur complaisante amitié. L'un de ces messieurs, frappé de mes dispositions, vou lut bien m'aider de ses conseils, et plus tard me soutenir de ses démarches.

Déja j'avais 'obtenu mes entres air Theatre-Français. Pétais reçue élève, et certains The début; mais quelles difficultés plus réclies me restaient! «Pour les vainent et les fallutravailler mais mojtié distraction, moltés amoun propris, j'étudiais peu. Il est vrat que j'avais la mervoilleuse facilité de retenir les vers presque de la lecture. Un jour quelqu'un, avez qui je parlais de cette facilité de mémoire ; mentit qu'on norse possédait guère qu'aux dépens de l'éspiris use voulus réclamer; quoique avez modestés "mais mon intérlocuteur tint bon pour les courtes mémoires, et avec une chalour, que je me pirmis à la fin d'appelen impolitesse.

. Lors de mon debut, ce singulier gemennage

me preuvan qu'il ne mettait pas en pratique ses propres idées, sear il avait gardé mémoire et même rancune de notre conversation. Puisse mon livre, où je ne le nomme pas, lui tember entre les mains! C'est ma seule vengeance.

Le veille, du grand jour de mon début, j'étais à payer un mémoire, chez une, marchande de nouveautés; et je, vis et j'entendis un coiffeur s'axcuser de ne pouvoir venir dans la maison, parce que M\*\*\* lui avait donné des billets et de l'argent pour siffer une débutante au Théâtre Français. Je méprisai cela comme un propos, et j'eus raison; mais je le négligeai même comme avertisement, et j'eus tort. Mes amis m'en blâmèrent beaucoup après ma disgrace. Moi, au contraire, je voulus remercier le partisan des courtes mémoires, et le lendemain du jour fatal, je lui fis tenir la lettre suivante, accompagnée de six billets de parterre et d'une pièce de cinq francs.

"Vous avez voulu, Monsieur, prouver, par "votre exemple, la vérité de votre axiome favori, "qu'une bonne mémoire est toujours l'annonce "de peu d'esprit. La vôtre est excellente, à ce "qu'il me paraît; donc, comme disent les logi-"ciens.... Mais je vous laisse le soin de titrer "la conséquence qui sort de ce raisonnement.

"Vons vous êtes mis en frais, afin de me faire "siffler, ce qui était bien inutile, car vous avez

"pu voir qu'il ne, manquait pas de monde pour "cela. Si l'occasion s'en présentait, je ne man, "querais pas de reconnaître vos soins. En at tendant, comme je ne vous al peint accordé "le droit de rien dépenser pour moi, vous me "permettrez de vous rembourser ce qu'il veus sen a coûté dans une circonstance où vous avez "montré autant de générosité que de délicatesse.

,, SAINT-ELME.

"P. S. Comme je présume que vous renverres "votre coiffeur, je vous préviens qu'il est devenu "le mien, et qu'il n'aura pas à se repentir d'a-"voir, par sen indiscrétion, encouru votre dis-"grace."

## CHAPITRE LXVI.

Deux ministres, Lucion Bonaparte et Chaptal. — Mon début au Théfire-Français. — Ma chute.

l c

Janun peu interverti l'ordre des évènements il faut de réprendre avec une exacitude bouit historique i promité a la luci de manda de pro-

Os sut Joufre, que je voyals habituellement, qui me présenta à liution, chargé, en sa qualité de ministre de l'intérieur, des théatses. Il mo regut avec bienveillance et bientôt même avec samiliarité. Malgré ses attentions, je ne le voyais qu'avec une sorte de défiance, reste des optaions que Moreau m'avait communiquées sur tente la famille Bénapayte. Je voyais bien que Lucien était un homme d'esprit, mais je lui trouvais une physionomie hautaine et déplaisante, même qu'and il voutait plane. J'allais souvent le soir au ministère chez Joufre. On faisait de la musique, on ceurait dans le jardin, en jouait

à Collin-Maillard. Il y avait quelquesois six semmes, et toujours Lucien seul et son confident. Je trouvais ces parties beaucoup plus hizarres qu'agréables, et m'en dispensais aussi souvent que cela pouvait s'accorder avec le prix qu'on devait au moins paraître attacher à ces invitations. Un maim j'étris la putiq qu'une indisposition m'empêchait de me rendre au ministère; ma lettre revint, car le ministre et son confident étaient déjà sur la route d'Espagne, et M. Chaptal nommé à la place de ce dernier.

Le protecteur à bas, adieu les protégés. Cet adage seut tort, carda nouvelle Excellence, au dieu de souper court à la déceveillande de sois prédécesseur, voulut la continuer; il find l'époque de mont débits, et ma fit, donner une fort nounête gratification pour les frais de mon tontums. Avant même d'être installé au palais ministriel, M. Chaptal voulut bien m'inviter à une soirée chez lui, rue des Jeuneurs; pour m'y faire entendre. Lafon y était, et me donna les, répliques. Qu'on juge de l'admination d'un selon, pre voquée par les vifs applaudissement d'un neuveau ministre.

Dans l'intervalle de mon début, j'avais, continué, malgré les réprimandes de Regnault, à rendre de tems en tems visite à M. de Talleyrand. Un jour, en montant en voiture à la porte del ce

spiniatrebalie afte accourage aparentie Mathieumde Montmorencia i spili milionalria i desi subgreta i quill avait éprouvés de ne pas amp avoits depuis longs tems. wid a Maiant Manaleur is hui distis, je a'ai nmas Monacuo de vous connaîtrei - Et quand son la vu Male Moreaui, estili possible de l'oublier. Jeihrus querle meilleur: me'yen ll'arrêter trat de moliterse étain de rédérabages union interlocuteur surrigetime spull mie donnait. L'effet mè répondit ple matièrement la mon sitteinte Let mie fit jbgeilæustochrane quellactomme d'un get médak de da) république était, un que sonnage impartant o même dun yeux d'un emigre. Du mon stept; qu'ài dotte liante qualité i j'oris substiqué le Mira: plac: mb deste. d'élève: du Théatre. Brançaist Ma dei Montate renci , ricotrantele marchepied de ic voitare beinocomured respectaeax, le frans shitzang shiçoma et vint iso placer à inesiches •:- Où:Monsieuviveut-il qu'où le descende?:lut e demandai-je :assez vilvemeht. - Mais, ohez vous, a jespēro, ima helierdames sile repondis, h cette manifere the brusques: la monsaissance, avec que firancisso, de refusembi me fiblia pas trop Mi de Montprorench, leduch crait voien in meilleur houssabraduomondemestrik men alonna la mrouve. Our bliane tofte singulière blessure faite à son amourprodre, il vint à mon début. Je le vis, dans smerbalguoire d'avant-seène, prendre un vif in-

terêt: ii. mon siibces: applaudis, etl quindi l'origi ficiata, protester contre la malveillance avec une chaleur schevaleresque. et 94. 95. 15 reo. qui sie e .. Une scène bien singuliere, lun rêve bien épout vantable, deviat presque un événement dans ma vie, par les émotions inexprimables qu'il me causa: Il um'oppresso : encore au miliei de cei raciti . ikimes pobrauit comme une teoreur dont mon despuitanbesein de se soulagér: us moderal t. L'étaist dans un de cen mamensale mortelle tristesse où l'en sent le besoin de la solitude, de la solitude qui ajoute pourtant encore tant de dangers à toutes les situations de l'ame. Je classeis pies papiers de famille, quand, tout-a-coup, au milieu d'our, j'apergois, un pontrait de mon mark do m'arrêtai comme atténée. : Ma: tête tomba sur ma poitrine, stoje sentis un soopie qui frappait man oreille. "Je me levely jutant les greex ide toutes parts. Debout près de mon lit. il me semble voir une-ombre glisser dans les drapemies. Ma figure pâle et mourante, réfléchie dans inglace, sionte à mm frageuns ed estombais à genduxy mêlant à des sanglots étenfiés, des cris éponyantálides de soulvenir ét. do l'remorda... Un peu plussoalme', ja ellerche à remettre en ordre mes papiers; can même momént des lettres de mon mari m'échappent, et son portrait se boise àrmes pieder je vois de nouveau l'ombre de imanrein et disparatire à la même place. J'entenda la main, je rencontre une chair glacee du froid de la mort, et j'entends murmurer: adicu, Elzélina?

J'ouvis ma parte et Adélaide, en me voyant; recula de simprise. J'étais m'éconnaissable vols! a mone Dieu, Madamé, que vous paraisses souf-afrir ....... Non, ce n'est rien y lui dis-je. Mais alles a prier le propriétaire de tiescendre, je veux paratir. — Partir ? — Oui, habiliez vous. Il faut a deux heures trouver un logement. — Mais, Madame, qu'est il donc arrivé ! — Rien. Et mes lèvres trembhient à ze mot.

l'asais hâte de socitir de ce logement, que ma tote peuplait de fantimes, et l'on se doute bien que je ne sis nulle attention aux dépenses. J'à crivis doitz, mots à Regnault, qui était à la campagne; puis, meubles, papiers, argent, bijoux moi même et ma femme de chambre, nous fûmes installes rue. Taitbout, en deux heures. Etrange circonstance! la maison que je venais habiter était celle où favais en le bonheur de sauven Aurélie. Tout avait changé de face; mais es fut dans le moment tine rencontre heureuse que celle de ces lieux où j'avais fait un peu de bien! Ce souvenir me redonna un peu de pitié pour mei-même; sorte de consolation qui d'ordinaire empéche des rentords, tourment sans trève et same: relâche... Soule, fo me disais: lat du moine. je no with juntis qu'avec! des intentions pures ; là fai soutenu la faiblesse et relevé le maiheur! et, à ces douces idées à le calme remontait dans mon cour et la sáriaité sour mon visagez "Adélaide, crulinque le mament létait aurivé pour sa Opriosité de faire quelques attaques. Mon silence no! fut jgueroj mbinsi obstine do que l'évenement de deveit : lui : paraître extraordinaire: " N'imperçe t je ne m'embarrassai point de la satisfaire. Regnault m'embarrassait davantage; mais quand it me parla de toutes les dépenses de ma folie, s'en fus quitte pour essuyer ses reproches, oue is popoussais par le plaisir etille bian-être d'un appartement où du moins mon sommell était tranquillegge acht zon ab ber id e. b. sop . Au fond ; dégagée des terreurs fentaziques que avaient bouleversé ma tête, je me livrai, avec délices, à mes préparatifs de début. Enfin. ce jour d'essai, ce désiré jour d'épréuves fut figis clame, contre l'avis de Dugazon, malo médies donneils de Monvel et de mon maltre de prononciation. La flatterischien infentionnes mais fatale de mes amis mo fit, man surcréit de dangera, choisir le rôle de Didon, qui devait être favorable à mes formes, parmi lesquelles en vouleit hien déclarer : surtoute les jambes d'une perfectionade modèle. Les hemmes 4 que général pattachest trop de prix à contexantages:

extérieurs au théatre. Leur première dilusion n'existe elle-même qu'avec l'aide du talent, qui smime tout. Quoiqu'il en soit, le costume fut dessiné, et j'en fus ravie; le luxe en était complatinat ma bounse m'avait point été épangnée par:ma wanité. : Je dois ajouter que parmi les, acteurs, la bienveillance était extrême, et les préventions très favorables. Toutefois, lorsque mon début eut été irrévocablement décidé, et par ordre du ministre, M. Chaptal, je orus apercevoir je ne sais quoi de gêné, de plus froide: mient polimentin une certaine réaction de manie. resudention-nei demande point compte parca qu'on inte veut pas laisser, vois qu'on sent cette. distarence: Jignorais les mages de la contédio. française: Ma Maherault, commissaire de la Bispublique, me prévint qu'il fallait faire des vireites à tous les chefs d'emploi. Je ne fue requer que ches Talma, Monrel, Dugason Dasingoute, Mollé, Mlles Fleury et Mezeray. Le matin de la première représentation l'instiffa ela vérité de co. apign am'arait diki soungasasan'on on shigh. plus intemide pari les acteurs que par la public. Lie sablem glacial de la tépétion m'avait déjà désanchantée. L'étais persuadée que je ne resterais pas que Thégere Français. Des débuts brillans, voilà tout ce que d'embitionnais plors, avec, laccertifuda que sela laufitral au apri que mes

idées trouvaient soul digne denvié ; l'indépenduisse. \
dus à l'exercise du talent.

Qu'il me soit permis de raconter encore un putit épisode de mon début, bien futile en apparence, mais qui prouve à quel point tout ce; qui m'entourait e'était aveuglé sur mon succès. Au moment où la toilette de l'infortunée Didon: so déroulait sous mes yeux, détachant un à un ces ornemens de mon prochain supplice, j'apercus un foulard qui cachait quelque chose qu'Adélaïde vensit, de glisser furtivement. Je l'interroge; elle hesite à répondre. : Madame ne doit vereir que là bas: - Pourquois: - Cest une retropise: - Adélaide, des cadeaux avant le sucscentreela est de mauvais augure. - Que faire » Madame? : c'est une robe délicieuse! insupporstable fille, qui l'a envoyée ? - Eh bien! Madame, so est M. Regnault. Comme il est certain que » Madame wura un grand succès et qu'elle sera # Pedánikadea.

"Dy suis, c'est un beau négligé pour veair faire la révérence au public. Va, ma pauvre » Adélaide, si la reine de Carthage est déstinée » à l'humeur mespéré d'un triemphe, je ne ferair pus tant de façons, et je viendrai tout simplement sous le royal costume avec lequel j'aurair pour des applications en le part d'heure fatal du fagoment au pour la part d'heure fatal du fagoment au pour

chait. La veille, j'avais prié de mes amis de ne pas se présenter à ma loge avant la pièce; mais Regnault et Joufre ne tinrent compté de la consigne. Ils furent ravie du costume: tunique, écharpe, varquois, diadème, tont cela étaît admirable d'exactitude. Ils m'en dirent tant, que ma vanité rassurée me fit compter sans effroi les trois coups du lever du rideau; et traverser le foyer intérieur entre une haie de curieux, pour me rendre au lieu redoutable. Je ne répondais pas un mot aux mille propos qui circulaient autour de moi, mais je n'en perdais pas un. Quand Lafon en vint aux trois ou quatre vers qui précédaient celui de mon entrée en scène, je crus sentir la terre manquer sous mes pieds.

J'entre ensin; une triple salve d'applaudisemens m'accueille, et, loin de m'encourager, m'interdit. Je me disais: voilà pour le costume et la part de l'indulgence; gare maintenant à l'accent et au jeu. Je débitai d'un ton monotone et sourd ma réponse à larbe, et l'effet sui rendu plus triste par le contraste de la déclamation ronslante de Lason. La scène me parut bien longue. Quoique Énée soit un pauvre personnage, Damas y mit tant de sensibilité, qu'il m'électrisa à mon tour; et dans une scène avec lui, j'obtins trois sois les honneurs d'un applaudissement unanime. Une émotion succédait ainsi

à l'autre, et mon cœur battait à rompre. Ce qui maccablait, c'était le poids de l'imprudence que je sentais que j'avais commise. Des sifflets m'en avertirent plus prudement encore dans une scène avec Mus; Suin, confidente. Je prononçai moi même ma propre condamnation, pour cause de froideur et de monotonie. A la fin, mon esprit se révolta contre l'injustice qui semblait me poursuivre, et une espèce de hardiesse, fruit du désespoir, me fit retrouver une partie de mes avantages dans, les derniers actes. Chose étrange! ma tête, si justement égarée, ne me fit commettre ni contre sens ni faute d'une syllabe; et je trouvai encore le secret des applaudissemens au milieu de cette terrible imprécation:

'Non, tu'n'es point le sang des héros ni des dieux!

Enfin, mon supplice touchait à son terme, quand un nouvel incident vint troubler mon imagination d'une nouvelle terreur. Au moment où je levai le poignard pour me frapper (dramatiquement pariant), la figure de cet Oudet vint se présenter à moi au milieu de l'orchestre; oa prouva que je mourais très bien, car je tombai réellement évanouie dans les bras de la panyre Elise, qui, beaucoup moins robuste que Didon, pût, péri sous le faix, si la prompte shute du

-moo no na disait pas celai il a bien souf-» fert; il voulait qu'on n'achevât pas la pièce,

»— Belle équipée la Avéc el humiliation d'une an thutere subin celles des punitions justement inphigées, à qui manque au publice » act

Pendant ce court dialogue, on deshabillait la triste veuve de Siches! chaque ornement qui tombait me rappelait ma chute, mais je dois l'avouer, mon amour propre souffrait moins de ces blessures, que mon intagination ne s'alarmait de la présence d'Ouder à la représentation, de cet homme que je voyais dejà s'attacher à ma destinée comme une épouvantable fatalités

Je frauvai chez moi Regnault et le neveu de l'admiral Ganthoaume, furieux, criant à la ga-hale. Le dernier avait failli avoir un duel, et, d'après les circonstances, je supposai que cela avait de circavec Dudet, »Il me sissait donc, » cet étrange personnage que vous me signales?

nsaissiquel. Interet et quelle enentellanee. Il saissiquel. Interet et quelle enentellanee. Il sui méchappattudes exclamations d'attrehenent, en avec des leris nue extisfablion de vettre niesa venture. Il y avait la desseus de la jalousie; il dissit en nonze, par vetre succès, vous étiez perdue pour eux;

»— Pour tux? mais ils aiment donc, en commailaile, mechanic, il par association.

y Vous riez, belle dame; mais ils ne riaient py48, mes ikomides de Aotohestre electricità avaivillair piece de l'orinde avaivillair piece, le ton traidhant en limiteri prous ne de-

Je ne lavais que trop vu et mon effici supposa des lors des projets d'autant plus inexplicables pour moi, que je savais que la galanterie n'y entrait pour rien. Malgré tout, on soupa fort gaiement. Deux amis de Regnault arrivèrent encore. Tous m'engagerent à continuer mes débuts par les rôles de Sémirante et d'Hermione. Aucune flatterie, aucune consolation ne fut éparentée à ma vanité mars la tecon mart été si forte, que étate fois, par extradridinaire, ce fut la raison qui eut raison. Regnault s'empôfia et son întérêt pour moi le rendit injuste. "Je saisie, disait it, c'est une cabalé des toutes saisses disaits it, c'est une cabalé des toutes saisses aucus en premouver a parent son son son se pour moi le rendit injuste.

a Pin Brigge 18 antomis les public Me leur coré. et de ma n.esarenture . nosiba, tapiane silup tapo -or ol ob titeldment or ord-russus uson for established Bah! c'est notre, faute; nous avons mat. mene nos affaires; ne quittez pas la partie, et nous dresserons meux nos batteries nous dresserons meux nos batteries au sors and form force reard senie one larible list and land Jest too used the dollar description descent entre les services entre l'est too de la contract d cest ence van es alle de contrate est ence de contrate la factual de contrate en la contrate de contrate en la and compared comments of the commentation of the comments of t clairs a state to de ta Object tire soldengic figuratair n.oi. 21, 210 a. ministere caps un chander voisine. On a dit que je metais obstines à réclamer ce interes de la constant du constant de co un second debut et que les comediens s'y opposerent. J'ignore, moi, s'il en fut question; mais je puis assurer que, m'eût on assuré une part-synt yeur de la grod sou de sou de la critère au Théatre-français, l'aurais préfère la coste suispont de la province à une seconde pi se point suispont de la province à une seconde pi so piqs nu suiver de la crudic sévérité du public de Tels étaient à cet égard mes sentimens, et l'expression en letait aussi Vive que publique. Peus plusieurs fois l'occasion uch voir M. Chap" tal, et il he sut famais le moins du monde quesfibh chire nous de récidives dramatiques. Je Triai meme tous ceux des artistes du Theatre. Français que je continuai de Voir, de me croire bien résignée, bien consolée, bien résolue surtout à rester sur cette première disgrâce.

Mode: Talleyrandig ad noment de ma tentative et de ma mésaventure tragique, était fort ma lade, et mon amour-propre tremblait de le revoir depuis que j'étais détronée, et cette conversation st piquante, cettes flatteuse intimité avec un homme si distingué, je craignais en que que conte corte d'en jeuir omalgré le mésar que j'en éprouvais. Pour me denner de courage des cette cutre que si redoutéer j'inaginai de la faire précéder de mon portrait, modelé par l'était dans l'attitude de la Cléopâtre. Je le portait moi-même au ministère dans un chambre voisine du jardin, et l'aissai ce billet à l'huissier qui m'avait accompagnée.

Didon fit des sottises pour le pieux Ence. La plus grande fut de se tuer. Madame Cléopatre se sauva par la piqure d'un aspic de la blessure qu'elle craignait pour sen orgueil.

» Moi, chétive citoyenne, qui ai voulu, sous ple royal handcau de la première, essayer le esceptre tragique, ne faites pas craindre les de gains de César pour la seconde , à celle qui sa office à vous dans l'attitude de la reine d'Egypte, et sous les traits de la bien détrônée.

DIDON SAINT-ELME.

Dring to believe genoved a reterral mot

Par malheur pour le billet, M. de Talleyrand tomba plus malade, et j'eus le regret de quitter Paris sans le voir. L'affaire qui précipita mon départ me donna encore la crainte de lui avoir peut-être déplu, et j'en maudis doublement la mémoire. Some it is a Mental of the late of the design of the control of th

## CHAPITRE LXVII.

Une conspiration. - Fouché, ministre de la police.

Dans le grand nombre de mes connaissances, se trouvait un M. Vill.... Il m'avait présenté un de ses amis, M. Hervas, riche banquier espagnol, homme fort distingué, qui avait bien, au premier abord, quelque apparence de morgue et de hauteur, mais qui gagnait singulièrement à être connu. M. Hervas se plaisait dans ma société, parce qu'il me trouvait instruite sans être pédante, assez au courant de la littérature espagnole, genre de séduction qui ne pouvait être commun à beaucoup de femmes. Jeune, douéde tous les dons extérieurs et de ceux de la fortune, sa générosité fit bientôt croire à une liaison plus intime. Cette présomption qui n'était point fondée, car il n'y cut jamais entre nous ni la pensée, ni les droits de l'amour, m'exposa à toutes les jalousies d'une rivale.

Mme Arthur, femme assez jolic encore, quoique près de la maturité, venait quelquefois chez, mei sous les auspices de Joufre, et comme elle avait de fort bonnes manières, elle était du nombre de ces personnes sur lesquelles il y a bien quelque chose à dire, mais qui, grâces à l'extérieur, ne déparent point un salon dans les grands jours. Comme cette simple connaissance, n'avait jamais été jusqu'à l'intimité, je fus assez, surprise de voir Mme Arthur m'accabler de visites du matin asses enpuyeuses. Ses assiduités, avaient un but. Elle y arriva. Elle avait connu Hervas, et elle me sit de sa vertu une description si pompeuse, que je pensai de suite qu'elle l'avait immolée, et de la magnificence du riche es. pagnol une peinture qui indiquait plus de regrets que de principes. Mais je faisais trop d'honneur à ladite dame, én ne lui supposant que des remords de cupidité, elle avait aussi des projets de vengeance. Opulent et généreux, Hervas, malgre mes refus, me comblait journellement de ces giens, brillans que le luxe invente, et que la mode renouvelle, Mme Arthur était chez moi au moment même, où encore une sois le domas. tique d'Hervas apportait un nécessaire d'une richasee et d'un fravail admirables. Elle ne put maîtriser son dépit. » Allez, Madame, me ditselle, od ne donné pas tant à la seule amitié «

Blessée de l'impertinence, je répondis avec aigreur. Tenez, reprit la vilaine femme, les cadeaux aplanissent bien toutes les routes. Si vous n'êtes pas la mattresse d'Hervas, c'est qu'il a d'autres vues sur vous, en veus prodiguant d'aussi fastueux présens. Si j'avais voulu, j'avais beau jeu avec lui, moi qui suis s'intime avec Rapp. Il ne s'agissalt de rien moins que de 50,000 francs.

# Et vous avez refuse, Madame! Il vous #demandait done l'impossible?

»— Je ne puis dire ces choses là; mais ce que » je puis déclarer, c'est que, sans aimer ni Pierre » ni Paul, on n'aime pas à être mêle à de pareil-» iles affaires.

Ma curiosité commençait à être vivement excitée; je brûlais de savoir autant qu'on brûlait de m'instruire, mais la vengéanée, l'envie et la sotfise n'ont jamais rien inventé de plus noir que l'action que cette femme allait m'avouer.

> Hervas, me dit elle enfin, est un ennemi du > premier consul; son séjour à Paris n'a pas > d'autre but que le projet d'un empoisonnement > contre sa personne.

> - Vous êtes folle avec vos idées, et dange-> reuse avec vos confidences; daignes, je vous > prie, me les épargner.

y - Oh, mon Dieu! vous le prenez bien mal.

Malgre mo?, je devenals pensive, et dinexplicalle inquietude qui se peignalt dans mes traits, dunna à Mme Arthur le courage et le plaisir de continuer.

stilles, mais le consul est mellant:

"Hut Econes, Madame, vous ne sentez pas sout de que vous dites; mais moi, qui vous senteais, je lis le mensonge dans votre refus.""

> — Comment! vous me croyez capable d'un scrimé pour 50.000 fr.? «

Un'bui tait Suf mes levres, quand Adelaide arreta tette rude reponse, en annoquat une vicate. Amb Arthur mit quitu.

Je vis Hetvas le soit meme. Thome qu'en l'abordant; Timagnation, toute pleme encore de ce que je ne croyais pas, mais de re qui m'efre stagait cepéndant, je fus gende avec lu et réservée. Il m'en fit la guerre, et son air inspiralt tellement le franchisé et la galèté, qu'e je ne pus accorder les ombres d'un complot avec de par réfis idenors, et que; révenue moltmeme à mon humeur, je ne trus pas même devoir Tétourdir des calomnies d'une mégère.

Je me gardai bien encore d'en parler à Reguauft, je connaissais sa susceptibilité en matière nement, étranger à ses intérêts, veuille échannger les douceurs de l'opulence contre les plainsirs d'une conspiration?

"— Et vous, avec quelle leste facilité vous ,, faites des complots et des coupables. Votre ,, consul vous tourne la tête.

"— Je sais bien que vous ne l'aimez pas.

"tirerez-vous la consequence d'un reime?

"— Pourquoi ne m'azoir pas confic les propes "de cette dame Arthur?

"— Belle question! pance que je les traitais
", ce qu'ils valent, et que je sais qu'une ombre
"suffit pour éveiller des soupçons chez les gou"værnans, et entourer d'inquiétudes ceux qui, à
"stort même, leur sont signalés, parce que j'ai
", veulu vous sauver des travers du zèle et des
"excès du dévouement, et un galant homme des
", traças de la haute politique.
"

"tjé pour moi, vous allez m'accompagner chez "Fouché.

Pourquoi? pour déclarer que vous per-

"— On ne badine pas en pareille matière. "Votre devoir est de déclarer les propos qu'on "vous a tenus, sinon par attachement au consul, "au moins à cause de celui que je lui porte et "que vous avez pour moi.

"— C'est à dire que, parce que je vous sais "dévoué au consul, mon devoir sorait d'être in-"fidèle à un ami qui aurait, avec la volonté de "conspirer, la maladresse de m'en instruire?

.. - Nul doute.

- "— Monsieur, croyez que si j'avais su que la "dénonciation fût une des conditions de l'amitié, "j'aurais sui une intimité qui commande de tels "sacrifices.
- "- Dieux! quelle tête, quand elle no vent "pas comprendre!
- "— Je comprends tout, et voila pourquoi je, ne veux rien faire. Je vous répète qu'Hervas, ne m'ai rien dit, pas plus qu'à cette furie qui, a tout inventé. Mais, lors même qu'il m'oût, confié le dessein de faire sauter le Luxembourg, avec tous ses locataires politiques, j'aurais fait, en sorte que vous ne fussiez pas victime du complot, mais certes je ne vous en cuase pas, fait le confident. Vous voulez me conduire, à la police pour une dénonciation; j'aimerais sumeux, y être traînée pour un crime.

" - Saint-Elme, tenez vous à mon amitio?

"— Il y a deux ans, elle me paraissait on ne "peut plus préciouse.

"— Promettez moi du moins de ne plus re-"voir Hervas, et de ne pas lui écrire; car, sans "doute, vous étiez en correspondance: Et sur "quoi!

"— Mais il me trouvait charmante, et il osait "me le dire, et j'osais lui répondre qu'il était "fort poli,

" - Adieu, je vous quitte, mais il pourrait " arriver que vous me vissiez encore ce soir.

"— Je vous previens que vous resterez à la "porte, à moins que vous ne soyez accompagné " d'une de ces aimables formules: De par la loi. "J'ai mal à la tête, et si mauvaise que vous la "jugiez, je veux la soigner; car vous m'avez fa"tigué l'esprit, et j'ai besoin de sommeil."

Il partit, et mon domestique entendit qu'il donnait l'ordre de le conduire chez le ministre de la police. Je, m'endormis fort tard et avec peine, le cœur tout bouleversé de cette pénible soirée. Lorsque je m'éveillai, on m'annonga que-Regnault s'était déjà présenté deux fois pour yoir si-j'étais levée. On me parlait de lui quand îl entra,

"Je viens vous chercher. Le ministre de la "police prend les choses au sérieux. Venez tout lui "lui dire. C'est le plus court pour vous, et "même le plus sûr pour Hervas!"

Je m'enveloppai d'un schall et d'un voile, et je me décidai sans proférer une parole. La cour de l'hôtel était remplie de gendarmes. Regnault me donna la main. Je ne saurais dire tout ce que j'oprouvais, mais cela tenait de l'épouvante; car le ministre me parlait déjà, que je ne l'antendais pas encore. J'étais si èmue, que je restais debout, malgré l'invitation fort polie qu'on fut 'éontraint de me renouveler.

"C'est une affaire fort étrange, me dit Fou-"ché, que celle dont M. Regnault m'a fait part; "voudriez-vous, Madame, m'en déduire les plus "minutieuses circonstances? Ne craignez rien,"

Je vis de suite qu'on cherchaît une accusation, et qu'on n'épargnaît rien pour la trouver, et pour me faire dire que c'était positivement à moi qu'Hervas avait confié son projet.

"— Ce projet est une fable, une atroce ca-, lomnie. Je vois Hervas depuis six mois. Ja-, mais le nom du premier consul n'a été sur ses , l'èvres. Il ne s'en occupe pas plus que moi.

" Vous connaissez le consul depuis votre liaison affec Moreau?

"— Non, car il était en Egypte. Je ne pente "en vérité à Bonaparte, que quand j'en entends "parler. , - Cest par sympathic avec Moreau?

"— La sympathie qui me liait à ce grand homme, citoyen ministre, avait une source plus douce que les opinions politiques."

Puis Fouché revenant à Hervas. "Vous savez pourtant qu'il a tenu le propos en question?

" - Je suis sûre que c'est une calomnie.

Mais si Hervas ne vous a pas confié son projet, il a chargé Mme Arthur de vous le communiquer?

"— En un mot comme en mille, Heryas ne m'a rien dit, il n'a rien dit à cette femme."

Ici la severe physionomie de Fouché s'enlaidit encore, et j'en reçus une telle atteinte, que je me voyais déjà entourée de tous les réseaux de cette terrible police qui, ben gré mal gré, voulait une proie. Quelques momens je sus contraindre tout ce que j'eprouvais, et me donner même un air de sincérité et d'insouciance qui trompa les regards si exercés de l'argus.

Mais Fouché avait dans la physionomie quelque chose d'invincible. On ne pouvait le pénétrer, il vous pénétrait toujours. Je l'ai plusieurs fois rencontré, et dans l'intimité comme dans la représentation, il conservait le même empire, Je l'ai vu à La Haye, lors de sa courte ambasade; je l'ai vu à Florence auprès de la princesse Éliza. Dans la faveur comme dans la dis-

grace, son impassibilité terrible ne se démentait jamais.

Qu'on juge de ce que pouvait produire sur moi une première entrevue! "Songez, aujouta bientôt Fouché, en se rapprochant de moi avec une confiance toute caressante, qu'il y va d'un grand intérêt. Votre obstination peut vous perdre, sans sauver votre instigateur.

"— Mais il n'y a pas plus d'instigateur que "de crime!

"— Votre cœur s'exalte par le danger. Vous "n'auriez pas tant de chaleur, s'il était innocent. "Encore une fois, que votre esprit vous serve "du moins à vous sauver de la duperie de l'hé-"roïsme.

"Il est prouvé qu'Hervas à tenu le propos "Il faut choisir entre une récompense sure et "une punition inévitable et terrible.

"voies bien larges; mais vos récompenses sont "des opprobres. Il y a des choses toutes simples que ne veut jamais croire la finesse des "politiques, elles leur éviteraient pourtant des "frais et des fautes. Je vous répète qu'il est "impossible qu'Hervas ait voulu jouer une brillante fortune contre un dangereux complet. Si "l'idée cût pa lui en venir, il m'eût plutôt choivaie gour compleante, moi, pour qui vous sup-

"posez qu'il éprouve une prédilection si marquée, "qu'une femme sans esprit, sans considération, "avec laquelle il n'a pu avoir qu'un de ces courts "rapports de plaisir dont un homme délicat rou-"git bientôt. Ce n'est point à de pareilles fem-"mes que l'on confie sa vie et son honneur.

"— Votre défense choquante m'éclaire: je "vois que vous aimez Hervas; au nom de cet "attachement, avoues tout; ma propre indul-"gence est à ce prix.

"— Votra protecțion, votre indulgence, je "les repousse; je respecte le gouvernament, mais "je ne le crains ni ne l'implore. Je suis inno-"cente, Hervas est înnocent; je suis en votre "pouvoir, faites de moi ce que vous voudrez.

"— Nous allons vous garder jusqu'à plus am-

"— Appelleriez yous cela de la justice? "
"— Si ce nlest justice, c'est pridences et les "gouvernemens n'en sauraient trop avoir. "
Lei un jeune homme entras et remit un papier au ministre du sombre nisageo "Je suis fâche, "dit-il, d'user de rigueur envers vous; mais "Mme Arthur vous accuse; elle déclare ne s'être "adressée, à vous que par la confiance que dui "inspirait vouse amitié aven une personne dé"vouée comme Regnault, au continue que le "
"— Ah!; vous voils done commande que le

,, n'est pas à moi que la prétendue confidence à ,, été faite?

"— Si peu, qu'Hervas est àrrêté, que ses "papiers sont saisis, et les vôtres aussi.

", — Si vous n'avez pas la cruelle satisfaction ", de trouver dans les miens des listes de cons-", pirations, vous y rencontrerez des pièces plus ", pacifiques, qui pourront servir de modèles à ", une instruction plus amusante."

Fouché me regardait parler, et l'étude de ma phyisionomie l'occupait bien plus que mes paroles. Il ne m'en dit plus qu'une dernière: "En-"trez dans ce cabinet," et il ferma lui-même la " porte sur moi. Je me trouvai ainsi provisoire-"ment en prison dans un fort joli cabinet. Des livres étaient épars çà et là. J'ouyris un volume, et je tombai sur des vers latins, qui traitaient, je crois, de la vie rustique. Malgré tout ce que je ressentais d'angoisses, j'avoue que je ne pus m'empêcher de remarquer le contraste des gouts de l'homme privé et de l'homme d'état, l'alliance de la poésie bucofique avec la police. Cette distraction, toute piquante qu'elle fût, n'était pas suffisante pour me faire oublier mon état. L'inquiétude et l'attente le rendaient affreux. J'étais si absorbée, que je n'entendis pas ouvrir la porte, et il fallut que Regnault, entré avec le ministre, me tirât de mon accablement.

"Pourquoi donc cet air désolé et coupable? "me dirent ces messieurs; on sait que vous n'a-"vez dit que la vérité; tout est éclairei.

"— C'est fort heureux. En attendant, voila "une journée bien agréable. " La dessus le ministre nous congédia avec force excuses et politesses, et même avec sourire.

Monté en voiture, je ne pus m'empêcher d'exprimer à Regnault, avec une franchise une peu dure, qu'il était fort désobligeant d'avoir des amis si fanatiquement dévoués à la chose publique.

## CHAPITRE LXVII

Une bonne mère. — Nouvel engagement dramatique. — Regnault de Saint-Jean-d'Angély. — Retour de D. L\*\*\*. — Départ pour Lyon et Marseille. — La chaîne des galériens.

J'Avais cessé de m'occuper de la triste affaire qui m'avait révélé tout l'odieux de la police, quand mon souvenir y fut ramené par un bien triste évènement. Adélaïde entra un matin tout effarée, en me disant: Mme Arthur est morte bier d'une colique d'entrailles.

"Quoi! empoisonnée.

"— Non, Madame; des suites d'une impru-"dence. On est venu déjà plusieurs fois vous, "demander; et voilà en ce moment la mère qui "veut absolument vous entretenir.

"- Faites entrer. "

J'avone que la fille m'était bien odieuse, mais ce souvenir de remords qui, mourante, l'avait reportée vers moi, me réconciliait presque avec elle. Sa mort avait été terrible; mon nom avait été mêlé à ses derniers soupirs; elle m'avait appelée à son secours dans ses tourmens affreux. Mon cœur ne se ferma point au récit d'une pareille agonie faite par une mère. Cette vieille femme, sans éducation, d'une tournure et d'une mise communes, ne m'en inspira que plus de pitié. "Ah! ma chère dame, me disait-elle, je "n'ai point partagé l'aisance de ma fille. J'étais "pauvre; je ne la voyais pas, mais je suis ac—courue à son lit de malade. Elle ayait besoin "de votre pardon pour mieux mourir; Madame, "je le lui ai promis, et viens vous le demander. "Permettez que je fasse dire une messe pour "elle en votre nom." Je remis de l'argent pour plusieurs, et la bonne vieille me quitta en me bénissant.

Mon triste début au Théâtre Français, tout infructueux qu'il cût été, avait cependant donné quelque, bonne opinion de moi à quelques directeurs de province. Leurs propositions m'humilièrent d'abord. Je me trouvais déchue; mais, désenchantée déjà, et sur mon indépendance, et sur l'amitié de Regnault, et sur les plaisirs de Paris, je me décidai à une séparation courageuse et je contractai un engagement avec un sieur Beaussier, à cette époque directeur du grand théâtre de Marseille. Regnault, qui s'y était d'abord opposé, me voyant résolue, me

donna des lettres pour M. de Permon, commissaire général de police, et Thibaudeau, préfet.

An moment où j'emballais ses conseils et mes papiers, on vint m'apporter un billet qui m'an, nonçait l'arrivée de D. L\*\*\*. Les conseils da Regnault sur le compte de cet homme, mes soup-gons, que dis je? mes expériences, tout céda devant le besoin des confidences pour un cœur malade. Au bout d'une heure il était chez moi; il réveillait les espérances d'une grande passion, et cette entrevue me rejetant loin de mes projets, je ne sentis, plus que les délires de mon amour pour Ney.

Je partis néanmoins. Je ne saurais exprimer tout ce qui me vint d'idées tristes, de ressouvenirs amers, de regrets cuisans, quand je revis Lyon, où quelques années plus tôt j'avais, sous un grandinom, recucilli tous les plaisirs de la considération et de l'opplence. Rien n'égale en amertume ces mositions où deux époques différentes de la vie viennent, en quelque sorte, se mettre en face, ou quelque chose d'extraordinaire vous force de vous souvenir, pour vous contraindre presque à ne plus espérer.

Pour chasser, un peu ces noires idées, inspirées par le pénible sentiment de mon état et de mon isolement, je me décidai, en quittant Lyon, àidesentine on hateau le Rhône jusqu'à Avignon. Une seene terrible me fut presque une consolation, et l'esprit d'un danger un oubli de mes chagrins. Nous faillimes être engloutis, et je fus assez heureuse pour sauver de la mort une jeuns fille charmante que le courant allait entraîner. Mon ame reprit quelque forcé et quelque orgueil après cette action, qui me valut les bénédictions de tous les voyageurs, et même l'accolade rude, mais sincère, du rustique batelier. L'image de Ney m'était comme apparue dans le critique moment; je me sentais fière de m'élever jusqu'à lui par ce courage, et je me trouvais récompensés par le seul espoir de lui écrire que j'avais traîté la mort à sa manière, et que je n'étais point indigne de l'homme le plus brave.

Le reste de la route devint un enchantement. L'intimité était parmi les voyageurs, la folie circulait à la ronde, et, comme elle était aimable et décente, des femmes la partageaient avec cette muance de délicatesse qui la double en l'éparanti La diligence où nous étions montés, roulait donc au milieu des joyeux propos, quand une de nos dames, mettant à la portière sa jolie tête, la retira soudain avec un cri d'horreur et d'effrei. Elle venait d'apercevoir la chaîne de forcats, qu'une escorte de gendarmerie conduisait au bagné de Toulon.

ces dernières misères de l'humanité! mais à côté, qu'elle scène touchante que colle de cette pitiésoudaine et sublime, éprouvée par des femmes auxquelles la vertu sit supporter le dégoût pour soulager le crime, peut être trop puni. Un de nos compagnons de voyage sit observer qu'il y avait, dans cette horde garottée, sans doute de bien grands coupables. "Oh! m'écriai-je, ne voyans que la misère, et non les actions qui l'ont méritée." Aussitôt les bourses surent tirées; mais la voiture allait plus vite que notre pitié. "Peut-être, disait la petite dame, nous maudissent-ils pour n'avoir rien jeté au bonnet quêteur.

,; — Jeter un secours me paraît humiliant même pour des galériens, m'écriai-je; il faut encore supposer un reste de délicatesse à ceux que l'on soulage. L'aumône se donne, et ne se jette pas.

Nous avions les devans sur la troupe; arrivés au relais, tout le monde descendit; et nous voilà tous refaisant à pied la route que nous avions déjà faite; enfin nous nous trouvâmes en face des malheureux. Ils étaient couchés et assis le long du chemin, couverts de poussière, accablés de fatigue, s'entr'aidant à soutenir le fardeau de leurs chaînes, accouplés comme des bêtes de somme, et convoitant, d'un œil hideusement avide, la cruche d'eau et le pain destiné à leur avare nourriture.

'Je ne sus d'abord que pleurer et frémir à l'aspect de tant de misères; mais bientôt; l'humanité secondant notre courage: "M. le gerdarme, disje au conducteur de la troupe, permettez-nous, de répartir entre ces infortunés confiés à votre garde le produit d'une collecte."

Un cri de joie s'élève dans les airs à ce mot entendu de tous, et mêlé d'un bruit de chaînes effroyable. Les gendarmes firent un cercle autour de la troupe haletante. Puis, nous autres femmes parcourûmes les rangs, distribuant des vivres et de l'argent, parlant à quelques-uns des condamnés. Hélas! j'eus là l'occasion de reconnaître qu'il faut bien moins d'or pour combler d'immenses infortunes, que pour assouvir d'inutiles et frivoles caprices. Soixante-seize malheureux furent consolés pour la modique somme de 120 francs. Quelle futilité ne coûte pas plus cher!

Au milicu de nos voyageuses, l'une me parut ajouter encore en cachette à chacun de nos dons. Plus tard je reçus la confidence d'une pareille générosité. La diligence se remit en chemin aux bruyantes acclamations de la reconnaissance des condamnés, et même aux applaudissemens des gendarines commis à leur garde et attendris.

An premier relais, la jeune dame, dont j'avais remarqué la tendre bienfaisance, me prit à part, et me' dit, "C'est un ami, qu'en vous j'ai ren"contré; c'est un frère. Mon cœur a deviné le
"vôtre; soyons de moitié dans les frais et le
"bonheur d'une bonne action. Ce galérien, ce
"malheureux à qui vous m'avez vu plus particu"lièrement parler, m'a glissé dans la main l'écrit
"que voici:

"Je suis coupable, mais encore plus malheureux. "Je trace ces lignes dans l'espoir que je rencon-"trerai quelque regard de commisération, quelque "accent de pitié dans un cœur généreux.

"Je suis fils unique de la veuve..., de la ville
"de... Arrivé seul à Paris, je crus à l'amitié, et
"par elle et pour elle, je fus entraîné au crime.
"Qui que vous soyez, ayez pitié de ma mère;
"elle a su ma condamnation, mais trompée sur
"le jour d'un épouvantable départ, elle ne sera
"à Paris que dix jours après; elle y sera sans
"ressources. Qui que vous soyez, pensez à cette
"mère. Mais puissiez-vous être une femme au
"doux regard, à la voix compatissante. Alors
"ma mère sera secourue, on l'aidera même à
"venir dans des lieux de souffrance consoler son
"coupable et malheureux fils, avant qu'il ne
"meure du supplice de toutes ses peines.

"Louis Edouard."

" — Je reste ici, dis-je à la jeune dame; j'y "attendrai la chaîne. A son passage, je parlerai mau brigadier. Une lettre partira à l'instant même pour la mère du malheureux, avec l'arme gent nécessaire à son voyage. A ces mots, la jeune dame tomba dans mes bras. "Je ne puis attendre, une affaire m'appelle à Toulon; mais voici mon adresse, nous nous écrirons; nous nous reversons.

11

## CHAPITRE: LXIX.

Arrivée à Marseille. - Mme. Rousselois. - Enga. gement à Draguignan, M. Fauches, préfet. --

Comme je suis la femme aux aventures, je n'arrivai d'Aix à Marseille qu'après une foule d'incidens, qui, dépourvus d'intérêt pour un lecteur, ne forment pas moins les épisodes terribles d'un voyage. Je suis à Marseille, j'oublie' et je tais tous ces détails. Je devais, avec quelques compagnons de voyage, aller le lendemain de mon arrivée voir le château d'If; la partie fut remise, parce que le directeur désira fixer au plui vite mes représentations. Cette course n'eut lieu que plus tardet l'on dirait que fa fortune se plut à l'ajourner, pour que je fusse témoin d'un grand deuil militaire, et de l'envoi du cercueil de plomb qui contenait les restes de l'infortuné Kléber, envoyés des sables de l'Epgypte vers le sol plus hospitalier de la patrie. XXX.

Je pris de suite mes petits arrangemens domestiques dans l'hôtel où f'étais descendue. Le choix d'un fort bel appartement, les conditions de ma table, l'engagement d'une femme de chambre, tout cela fut l'affaire d'un instant, car l'hôtesse était accommodante, et presque désintèressé; malgré son état (1000)

J'allai voir M. de Permon, qui me fit le plus simable et le plus galant accueil; les jours" de mes representations furent fixes. Elles furent heureuses, grâces aux bienveillans conseils de la célébre chanteuse. Rousselois, qui avait le . sentiment du vrai beau et le la dignité tragique; bonne et excellente amie qui me valut sies succès, qui me donna des prenies da désintés resement le plus rane, calui de l'omeur, propre Ses conseils allatent: iplus : loin que le théatre Elle megaisait quelquefiisch at l'avening y pensez-vous; et motre état, qui ne donne pas la fortune, exige encore dans sa liberté quelques soins de réputation. Là-dessus elle me reprochait mes courses, mes apparitions continuelles gu. cours aux promenades. Toutes des fois qu'elle me parlait, j'étais de ton avis; mais coroment resister aux invitations, comment aurtout résister à mon caractère?

Une lettre que je reçus de D. L\*\*\*, et surtout le séjour déjà assez long que j'avais fait à Marseille, précipiterent le dessein d'une tournée, à laquelle d'ailleurs me condamnait le retour d'une actrice, fort en orédit dans mon emploi, Mme Mylord, femme d'un talent bien réel; car la beauté n'était point un de ses prestiges dramatiques, et selon moi le talent laid est un double talent. Comme Mile Rousselois, loin de s'opposer à mes succès, elle y travailla, et c'est à leur goût délicat et cultivé que je dus la manière brillante dont je m'acquittai toujours des rôles d'Aménaïde, d'Héloïse, de Sémiramis et de Gabrielle de Vergy.

Mon séjour à Marseille fit encore assez de bruit pour m'attirer l'attention du directeur de Nice, M. Collet; de celui de Toulon, M. Renaud, et encore de Draguignan, M. Béranchu. Je regus des propositions fort belles, pour des propositions de province; mais le directeur de Draguignan étant venu en personne me vanter les agrémens de la résidence, en l'accompagnant de flatteries adroites, je lui donnai la préférence. Il me fit beaucoup valoir la protection du préfet accordée à son établissement. C'était M. Fauchet, amateur distingué de l'art dramatique et des lettres, et j'avoue que le désir de le connaître eut quelque part à ma détermination. Mevoilà donc, au bout de deux jours, en veritable chevalier errant, sur la grande route de Marseille à Toulon, et de Toulon à Draguignan. En vérité, j'étais une reine fort plaisante.

Mon directeur arriva presque aussitôt que moi à l'auberge où j'étais descendue avec deux cavaliers qui m'avaient accompagnée. On dîna, et le directeur se mit en belle humeur. Il avait été acteur d'un théâtre des boulevards de Paris. était resté fort bel homme et très disposé à raconter ses bonnes fortunes. Il se donna le large plaisir de la narration; mais, plaçant la morale à la fin de son récit, il nous dit que tout cela avait fini par le mariage, absolument comme au théâtre. Étant passés dans une salle voisine pour prendre le café, je devins tout à coup l'objet des attentions d'un officier de gendarmerie, genre d'hommage qui ne laissa pas de me donner de l'inquiétude. Elle fut à son comble, quand ce très peu galant personnage vint, sans trop de façon, se placer à notre table. La conversation devint pourtant générale, et l'officier, comme de raison, parla guerre et campagnes. Le nom de Valmy lui échappa. Cela fut pour moi comme une commotion électrique.

> Vous y étiez, lui dis-je, M, l'officier?

»— A dix pas de vous, Madame, lorsqu'on » emporta le brave Drouot du champ de ba-» taille. Tout le monde s'écria: » Comment! est-il pos-» sible! vous y étiez, vous vous battiez?

» Je l'ai vue, disait Jarlot, donner une gourde, » et son mouchoir à un sous-lieutenant blessé » d'un coup de fcu, qu'elle n'avait pas l'air de » craindre. Oui, Madame, c'est bien vous; on » n'oublie pas plus le courage que la beauté.

- Les souvenirs que vous me rappelez me adonnent quelque orgueil, quoique ce ne soit pas de la gloire. Le hassard seul me rendit témoin des brillans faits d'armes de cette journée, j'en suis heureuse; mais, comme déjà les sidées ont changé, veuillez bien me garder le secret d'une distinction militaire qui pourrait » bien n'être plus de mode, et m'exposer ici à y tous les embarras d'une insupportable curio-»sité. L'héroine pourrait faire tort à l'actrice. Ainsi, M. Jarlot, du silence: voulez-vous à cè prix mon amitié?» Il porta la main sur son cœur, et je reçus une parole de brave, une de ces paroles auxquelles on est fidèle. Le pauvre homme, malgré sa religieuse discrétion, me sui! vait partout, ne manquant pas une de mes représentations, et ne supportant pas qu'on m'admirât à demi. J'aurai à parler des imprudens éclats de cette admiration, qui était excessive. même pour une ville comme Draguignan; mais je dois m'occuper, par droit de préséance, de

celle d'un préfet, partisan beaucoup plus sérieux qu'un lieutenant de gendarmerie.

Je débutai par le rôle d'Héloïse. Mon costume était fort simple, et tout à fait en harmonie avec la troupe. Il n'y a pas, je crois, trop d'orgueil à dire qu'au milieu d'elle on me trouva du talent. Qu'on songe que je parle de la tragédie dans le département du Var. Applaudie à presque tous les passages importans, je distinguai avec plaisir l'approbation du préfet au milieu de l'approbation générale, et je jouis de tout le bonheur d'un succès, qui du moins était sans intrigue. M. Fauchet sortit de sa loge par le théâtre, et me dit, en passant, les choses les plus flatteuses.

M. Fauchet était un homme d'excellentes manières, d'un extérieur fort agréable, paraissant,
au premier abord, sentir un peu ses avantages,
mais au fond n'ayant point la fatuité dont il portait le masque. Je passai trois mois à Draguignan, partageant mon tems entre l'étude, la promenade, et quelques correspondances avec mes
amis. Un jour, en revenant de la répétition, je
trouvai chez moi M. Cabre, secrétaire de M. Fauchet, qui m'invita à dîner de sa part à la campagne. Nous ne fûmes que quatre, et moi seule
femme de la réunion. Elle n'en fut pas moins
charmante. On ne peut se faire d'idée du charme

et du bonheur de rencontrer loin de la capitale ces plaisirs délicats de l'esprit; de parler, à deux cents lieues de Paris, théâtre, acteurs, littérature. M. Fauchet, dont l'esprit avait de là culture et de l'agrèment, descendait avec quelque peine de la dignité administrative, mais cette réserve même donnait du prix à ses re flexions, et une certaine coquetterie d'homme à son abandon. Son regard fin et penetrant ajoutait quelque chose de très piquant à tout ce qu'il disait de sensé et d'aimable, et il n'était pas fusqu'à la paleur de son teint qui ne repandit' sur sa belle figure cette sorte d'intérêt qui n'ait toujours de la trace des passions ou des souffrances. On recita force vers, force tirades tragiques, mais tout cela entremele d'anecdotes et de propos d'une gaicté pleine de Poût et de décence.

o Dobom ion et le debrim semblaient les prétentisis de M Pauchet, mas il les soutchait sans roideur poje "frontal en luis in: protecteur, un ami sièches et faisse it me persuséer quel, quoi quoitagnées de sons sement par de méchans rapports, il n'exprendra pas sans plaisir que celle a qui il reconnut de la bonté, de l'instruction, et de la facilité di causer et de la grace à deuie, ne se rappolle que su première bienvil.

lance, et nullement une inimité justilée, peutêtre, par des inconséquences.

Cette soirée d'aimable intimité finit par un accident assez comique. On n'avait point de voitures pour revenir de la campagne, et nous fumes pris par la pluie. Le sécrétaire courut en aide de camp chercher des parapluies, mais la route se, fit sans cet utile secours. M. Fauchet me couvrit d'abord de son manteau, puis, dans les endroits les plus périlleux, me porta sur ses épaules, sautant les ruisseaux avec un héroisme de galanterie toute française; car notez bien que le premier magistrat du département était en escarpins et en bas de soie blancs, Arrivés à la ville, nous nous séparâmes après avoir beaucoup ri de l'aventure, pour éviter que les bienveillans propos du chef-lieu ne la jugeassent avec plus de malice que de gaieté. » A revoir, m'ecriai-je en quittant M. Fauchet, à » un plus beau tems! » Je no savais pas si bien dire; car je le revis, en effet, mais; soulement en de plus donx climats, au comble de la faveur et des dignités de l'Empire, vapproché encore de l'ex-actrice de Draguignan, qui avait aussi acquis une position brillante dans cette heureuse ville de Florence, sous les auspices d'une femme digne, par isse vertus et ses tares qualités, d'un

trône qu'elle à su tour à tour occuper et quitter avec grandeur. \*

Mon départ de Draguignan ne tarda pas à avoir lieu. Une lettre de ma cousine m'apprit la mort de mon mari, et cette fatale nouvelle d'un trépas si inattendu (Van M\*\*\* n'avait que trente-un ans) me jeta dans un tel chagrin, que ma tendresse ou plutêt mes remords sentaient l'impérieux besoin de la distraction et presque de la fuite.

<sup>\*</sup> La princesse Elisa.

» melodrames, grands opéras, voire même pan-» tomimes à combats.

## y - J'y consens. «

. Félix me sauta au cou, Mairet disait mille folies: le premier rôle se frottait les mains à l'idée de jouer le grand répertoire; sa femme, qui tenait aussi les grands rôles, grande et froide personne de trente ans, s'échauffa par extraordinaire. J'invitai tout le monde à dîner. Mairet se chargea de la surveillance de mes malles, prétoudant avec gaieté qu'elles valaient le matériel de toute la troupe. J'annonçai aux dames que ma toilette serait à leur disposition, et à l'instant même je leur proposai d'en user, pour se rajuster un peu. Je ne m'excuse pas: on l'a vu déjà assez dans ces mémoires; mais il me semble que cette facilité de caractère, qui m'a entraînée dans quelques égaremens, peut être cependant une condition de bonheur. Dans mes plus grandes peines, je me suis surprise voyantencore un bon côté aux plus tristes événemens, et oubliant tous mes chagrins personnels à la seule espérance d'alléger ceux des autres.

Après tous les éclats d'une folle gaieté, je crus apercevoir parmi la troupe un certain air de gêne, quelques chuchottemens dont je demandai l'explication. Alors Mairet, d'un ton comiquement sérieux, prit la parole: » Madame n'ignore

- , pas sans doute, que les anciens se servaient , de char pour voyager?
  - . ,, Eh bien?
  - "— Eh bien! nous voulons suivre leur exem-"ple dans un pays plein de leurs monumens.
  - "— C'est à dire que vous voulez aller à Digne
    - " Comme vous le devinez.
  - "— Et c'est cela que vous hésitiez à m'avouer. "Mais cela complète la partie, nous ferons une "répétion du Roman comique."

Dans toutes les situations de ma vie, j'ai, comme je le disais tout à l'heure, toujours su prendre mon parti et m'accommoder gaiement aux nécessités. Je ne montrai donc aucun étonnoment à l'aspect de nos phaëtons à deux roues. Notre voiture avait l'air d'une ambulence comique. C'était une charrette avec quelques cerceaux, revêtue d'un peu de toile ou à peu près. Onze personnes l'encombrèrent, car je veux bien ne pas compter dans la troupe la perruche de la soubrette, l'angora de l'ingénue, et le car- ' lin du premier rôle. C'était en vérité une colonie à mourir de rire, et un voyage qui paraîtra très amusant à tous ceux qui ont le bon esprit de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Enfin, entre une tirade de Sémiramis et un grand

air de Bunbe-Blius, nous arrivames à peu près à bon port, car nous ne versames qu'une fois.

Nous voulumes cependant ne point faire notre entrée en pareil équipage, et il fut résolu que nous coucherions dans une auberge d'un petit village des environs de Digne. Moi, Félix et Mairet, nous descendimes même pour le gagner à pied, afin de jouir d'un site curieux et intéressant. Notre imagination se promenait avec délices sur les imposans spectacles de ce sol pittoresque, dont l'originalité native, un peu rude et un peu sauvage, contrastait avec de précieux restes de la civilisation romaine. En gravissant les bords escarpés d'un ravin, nous aperçumes un couple qui excita vivement notre intérêt, par la rapidité et tantôt la lenteur inystérieuse de va marche. Le jeune hoinme paraissait d'une beauté remarquable, et la jeune femme d'une douceur angélique. Je ne sais quoi de souffrant répandu sur ses traits l'empellissait encore. Nous nous sentions entraînés per un pouvoir magique, non pas à les épier, mais à savoir quelque chose d'une rencontre qui nous captivalt.

En nous rapprochant, sans être aperçus, nous entendîmes le jeune homme parler avec émotion: "Ma chère Hélène, disait il, ne me cache rien. "Ne crains pas de m'inquiéter par l'aveu de tes "douleurs; avoue, au contraire, pour que je

intérindoires; songe à cet être invisible qui intérimendoire près de ce cœur que tu m'as donnée, près de ce cœur que a changé en joies completes l'enfer auquel m'avait condamné le sort. Je in les l'enfer auquel m'avait condamné le sort. Je in les les l'enfer auquel m'avait condamné le sort. Je in les les les point un barbare... oui, Charles le les point un barbare... oui, Charles le le point un barbare... se mant le souffre, mais embrasse moi, cela me se pulagera.!! Puis le jeune homme la serra dans ses bras et l'emporta, laistant échapper des paroles de désespoir. La jeune femme à son tour le consolait, viens, Hélène, aujouta-til; l'air devient froid, et tu sais que nous avons menore des médicamens et de l'argent à porter , à la pauvre Marguerite."

Nous étions, restés long-tems dans le silence, Mon Dien! me dit enfin Félin, qu'est ce là?

",— Je-pense comme vous, dit Mairet. Le "pays est un peu suspect pourtant. C'est peut-"être un chef de bande, à qui l'amour a rendu

"un peu de conscience.

", — Moi, je crois plus charitablement que c'est sinne tête exaltée. Vous avez entendu, d'ailleurs, ,, qu'il parlait d'une pauvre femme, de secours ,, à porter."

Enfin nous raisonnions encore à perte de vue sur cette singulière rencontre, quand nous arrivâmes au gîte où nos camarades étaient déjà couchés, entre autres l'un d'eux légèrement blessé dans la chute que nous avions faite. La paysahne qui tenait l'auberge nous dit, en nous parlant de notre camarade: "Oh: si ce monsieur "avait voulu, il ne souffrirait dejà plus; car le "bourreau a passé ici il y a une heure, mon fils "l'a vu; il le connaît bien par la peur qu'il en a. "Nous l'aurions fait entrer dans la grange; il " aurait appliqué au malade son baume de graisse "de chrétien, et cela cut été fini." Nous rimes aux éclats; mais l'aubergiste parlait sérieusement. Elle nous raconta, pour nous convainere, des cures merveilleuses du bourreau, vantant l'humanité de cet être singulier, qu'elle n'eût pas cependant voulu admettre dans sa chambre.

"Il y a donc eu quelque exécution ici, dit Mai-"ret, puisque l'exécuteur des hautes œuvres y a "passé?

- "; Non, Monsieur, mais il se promène dans "les montagnes avec sa femme.
- "— Oh! m'écrial je, c'est lui que nous avons "vu, entendu.... Certes, son amour doit être "grand pour celle qui a pu entrer en partage de "sa fatale destinée.
- "— Lui, le bourreau! dit M!le Félix; songes, donc à la belle et noble figure de l'homme que ,, nous avons rencontré; c'est impossible.

- 7, C'est vrai qu'il est beau, reprit l'auber, giste, mais surtout il est bon comme le bon, pain qu'il donne aux pauvres. " Puis sa femme: ,, C'est bien encore une grande charité qu'il ,, a faite.
- "— Vous verrez, s'écria Mairet, qu'il a fait "un mariage par philantropie et comme acte de "compensation.
- "— Ne plaisantez pas! tout bourreau qu'il est, "cet homme mérite quelque intérêt par la passion "qu'il exprime pour sa pauvre compagne.
- "", Pas si pauvre! ajouta l'aubergiste; il fait ", venir pour elle, de Marseille, de Paris, tout ", ce qu'elle peut envier. Elle était pauvre, ", avant son mariage; mais à présent elle est aussi ", heureuse que la femme du percepteur, qui "pourtant ne se refuse rien.
- " Quelle est donc, m'écriai je impatiente de " curiosité, cette femme qui a accepté le cœur " du tourrequ. Elle est jeune, jolie?
  - .,, Oui, mais c'est toute sa dot.
    - " Mais elle a l'air fort modeste.
- "" Pour çà, c'est une honnête fille; mais...; mais. C'était une fille abandonnée; enfin, puis,, que vous voulez le savoir, c'était une bâtarde.
- "— Ah! laissons là, dit Mle Félix, notre jus-, ticier sentimental. C'est bien assez pour en rê-XXX.

"ver cette nuit, plus que si j'avais lu un roman "d'Anne Radcliff."

Je laissai dire et plaisanter tout le monde, mais je suivis l'aubergiste, et la pris à part pour savoir encore quelque chose du personnage qui avait si vivement excité notre intérêt. J'appris que cet homme était arrivé depuis deux ans à Digne pour y exercer son état, qu'il vivait comme. un sauvage, qu'on ne le rencontrait que dans les montagnes, que deux fois des chevriers l'avaient surpris évanoui aux pieds d'un torrent, qu'ils l'avaient vainement engagé à passer la nuit dans leur cahutte, qu'il s'était enfui maigré l'orage, en leur laissant une pièce d'or. Un jour, revenant tard, il avait trouve, assise et pleurant sur la route la jeune Hélène, enfant illégitime d'une pauvre fille de pâtre des environs du Puget, qui en mourant n'avait pu laisser au malheureux fruit de sa faiblesse que la mendicité. Le bourreau s'était arrêté à l'aspect d'Hélène mourant de froid et de faim, lui avait doine d'abord une large aumône, et la pauvre fille l'avait beni avet un accent si persuasif, qu'il s'était arrêté long-tems. Encouragée ; par cette pitié si douce dont elle entendait le son pour la première fois, Hélène avait supplié l'inconnu de la sauver tout à fait, de la prendre à son service, qu'elle travaillerait, qu'elle serait heurouse seulement en ne vivant point d'aumone. En fallaitil davantage dans l'ame de l'étranger pour lui inspirer 19dée d'en faire sa compagne, et d'échapper aissi au supplice de son isolement? Mais comment dire qu'on est le bourreau.

L'étranger pria la jeune fille de revenir le lendemain à une heure fixe; et il marcha derrière elle vers la ville, en lui recommandant de ne pas se retourner, de ne pas parler de leur rencontre. La jeune fille fut exacte au rendez-vous avant le jour. Il lui parla sans détour, lui prov posa de l'envoyer à Paris ou à Marseille se placer, ou bien de l'épouser s'il ne lui faisait pas trop d'horreur. A l'aven de sa terrible professton. Helène tomba évanouie dans ses bras. Hors de lui, amant d'autant plus qu'il n'avait encore rien afine. Il attendait son arrêt. La jeune fille souleva les your sur lui, mais ils n'exprimaient point Phorreur; d'intérêt, la compassion, la récommissafice semblaient Favoir vaincue. » Vous setes Bon', 'lui dit-elle, vous etes malheureux; "hildi Bönheur sera de vous consoler, nous ne » parlerons jamais de vos devoirs. Nous vivrons et mourrons ensemble. Et en effet, il se marièrent.

Tout le monde à Digne savait ce que l'hôtesse nous racenta de ce déuple extraordinaire. Tout le monde vantait leurs vertie, citait les biensaits de seur sensibilité. Je les rencontrai quelquesois et ne pus retonir. l'espèce d'intérêt qu'ils m'inspirèrent. On ne saurait imaginer l'attendrissement qu'ils éprouvaient, et la singulière reconnaissance de leurs saluts pleins de modestie, n'

Je passait trois mois à Digne, et l'on pense bien qu'il n'en avait pas fallu tant pour m'enlever les premières illusions de mon équipée dramatique, remplaçant le soin des plus chers et des plus sérieux intérêts. Jeus occasion de conquître et de voir à Digne M. Alexandre de Lameth, qui y était préfet. On ne saurait joindre à un extérieur distingué des manières plus affables et une politesse plus réellement bienveillante. U. evait un jardin bien loin de la ville, il simait les longues promenades dans les lieux pittoresques, et nous nous rencontrâmes souvent dans mes courses champêtres, Il était simé et respecté dans le pays, et quoi qu'il ne fut déjà plus jeune, les femmes ne l'appelaient que le beau prefet. La pauvre troups du la capitale. des Alpes n'y faisait, pas fortune; elle ne se sous tenait même qu'à l'aide de toutes les ressources d'une administration bienveillante, et de la générosité de M. de Lameth.

Je n'avais vouls accepter ni part ni appointe mene; j'avais seulement qui juié une représente, tion à bénéfice. La veille du jour en l'on devait la fixer, je regus sina lettre d'ainsier dans, par laquelle on réclamait vivement ma présence, et une autre lettre de Ney, dont le tendre et glorieux souvenir ne me permit plus d'exister jusqu'à ce que mon départ ne fût effectué. Malgré ma facilité pour mes amis du moment, jamais je ne-fis à qui que ce fût confidence de mes relations de famille, et surtout de la noble affection qui remplissait mon ame.

note, told all good in

## CHAPITRE LXXL

Départ pour Paris. — Dernière entrevue avec Moreau. — Nouveau voyage en Hollande.

J'annivai à Paris le 19 janvier. Avant de me rendre en Hollande, je m'aperçus que j'avais besoin de Moreau pour des papiers de famille qui étaient dans le tiroir d'un meuble. J'écrivis un mot au général, qui resta sans réponse.

Comme il n'existait depuis long-tems avant son mariage rien d'intime entre nous, et qu'il y allait pour moi d'un grand intérêt, je m'irritai de ce désobligeant silence. Je pris une calèche ce me fis conduire à Grosbois, où Moreau habitait alors avec sa femme, résolue à me présenter même chez lui. Le sentiment des convenances, réveillé en moi, ne me permit pas d'en venir la. J'envoyai seulement un billet. La réponse ne se fit pas attendre, et me fixait un rendez, vous pour le 26, au boulevard de la Madelaine,

non loin d'un chantier où se trouve aujourd'hui la rue Godot de Mauroy. Je m'y rendis, et il y avait près d'une demi heure que je l'attendais, quand il arriva. Je le trouvai bien vieilli, bien changé; il me remit mes papiers, et nous nous promenames long-tems malgré le froid. Il ne me parla que de chagrins, de contrariétés. Je fus saisic jusqu'à perdre contenance, lorsque, reprenant tout à coup le ton de l'ancienne familiarité, il me dit: »Elzelina, me diras-tu la vérité? où » et comment as-tu connu cet extravagant d'Ouvet, et qu'as-tu eu de commun avec lui? « Je me rapprochai de lui, l'imagination frappée de terreur. Je lui racontai tout. Il parut hésiter à me croire.

- Vous n'avez jamais eu d'autres relations?
- Rien autre, je vous jure, et croyez-moi car vos doutes me font trop de mal.
- C'est un extravagant qui, avec des talens, ne réussira qu'à se faire fusiller. C'est un royaliste.
  - » Bah! est-ce qu'il y en a encore?
- » Plus que jamais, ou d'ambitieux qui en » prennent le titre. Mais je vous retiens ici: vous » avez froid, ma pauvre amie. Montons en fia-» cre; vous me descendrez rue Lepelletier ou j'ai » laissé mon cabriolet. « Pendant ce cours trajet,

il me força d'accepter un petit porte-feuille. Je voulus l'ouvrir; il s'y opposa. » Elzelina, yous » me le rendrez. - Vous allez dans votre respectable famille: tâchez de vous soumettre; respectez y; allez vivre à la campagne, vous avez » des ressources pour la solitude; croyez-en un » homme qui vous a tendrement aimée, et que » votre sort intéressera toujours; écrivez-moi » sitôt arrivée.

- » A quelle adresse?
- » A la mienne.
- > Et Madame?
- » Ma femme sait, non pas que je vous vois » ce soir ici, mais c'est elle-même qui m'a dit » que vous auriez peut-être besoin de moi pour » pouvoir retourner dans votre famille: femme » angélique par ses qualités; comme vous disiez » souvent, une beauté mignonne. Oh! oui, j'aime » bien ma femme. « Son ame était dans ses regards. Je regardais avec une respectueuse admiration ce grand guerrier, exprimant avec une si touchante vivacité tous les doux sentimens d'époux et de père.
- » Cher Victor, m'écriai je, que votre bonheur » me fait de bien! Je vous écrirai d'Anvers et » de La Haye. Adieu.
- » Encore une fois, Elzelina, vous m'avez » bien dit la vérité sur Oudet?

- " Mon Dieu, oui! ne me parlez donc plus " de cet homme.
- " Soit; mais ne vous liez pas avec lui: "rien n'est dangereux comme les intrigans poli-,, tiques.
  - " C'est donc un conspirateur?
  - "— Oh bon Dieu! un conspirateur; vous "voila sur le ton de la famille régnante. Il est "vrai que Ney vous en aura appris le langage. "— Mais je ne le vois point, Ney; il est ma-
  - ,, Mais je ne le vois point, Ney; il est ma-
  - "— Oui, marié à une amie de la reine Horntense; lui, un brave, le plus brave de nous ntous, descendre au rôle de courtisan!
  - " Mais, lui dis-je, la femme de Ney est " douée de toutes les vertus.
  - "— Nul doute; digne du nom que Ney lui "donne, mais c'est pour cela qu'il aurait dû la "choisir et non la recevoir. Mais laissons cela; "les forces politiques finiront peut-être.
  - "— Mais, mon ami, tout cela n'eût pas com-"mencé, si vous eussiez eu plus d'ambition ou "de justice pour vous-même.
- "— Oh! Dieu m'entend: je ne porte point "envie au Corse; je le méprise, et je souffre "de voir des hommes comme Ney lui servir de "complice pour asservir mon pays."

Jamais je n'avais vu à Moreau cette exaltation;

je savais bien qu'il n'avait jamais aimé Bonaparte, mais jamais son aversion ne s'était exhalée en termes si énergiques. Il me donna encore tout ce qu'un homme d'honneur peut concevoir de conseils pour une femme qui l'intéresse; et je le quittai.

Je ne revis plus Morcau. Ayant su que Ney n'était point à Paris, je partis le lendemain même pour la Hollande, après lui avoir écrit pour le prévenir de mon passage par Paris. J'arrivai sans accident, ce qui est fort rare, à Delft, ou javais des connaissances, et où je m'arrêtai quelques jours. J'écrivis à ma cousine, et n'eus point de réponse: ma lettre à ma mère reçut la suivante:

"Ce n'est pas ici qu'on a demandé à vous voir, "c'est à Amsterdam que votre présence est né-"cessaire: rendez-vous-y sans délai, n'acceptez "aucune somme comptant pour renoncer à la "pension qu'on vous doit; on a écrit à M. Kra-"yenhof, allez prendre ses avis."

Sans laisser une minute à la raison, je répondis:

"Puisque, après une longue absence, je ne "reviens dans ma famille que pour en être re-"poussée, qu'on me regarde dans ce moment "comme à jamais étrangère; je vais à Amsterdam, "et traiterai de mes intérês sans prendre d'aumtres conseils que mes scules volontés pour régler

, des affaires qui, des es jour, ne doivent plus

men niem necuper une famille à laquelle moi aussi

pi, je renouse. On acappais à me mere, à me re
pousser, pent être, à me hair! Mais en songeant

, que je suis l'image et fus l'enfant chéri de celui

, qu'elle pleure, j'ose espèrer que du moins jamais

, alle ne maudira sa fille."

Jeux heures après le départ de cette lettre, j'étais sur la route d'Amsterdam; je me rendis de suite chez l'onele de Van-M\*\*\*; il me reçut navec sévérité, mais sans outrage. Il me parla encore en expliquant touses les difficultés qu'éprouvaient mes droits à une pension. Il me proposa un dédommagement dont il offrit de me faire l'avanes. La voix du bon et respectable vieillard plut à mon cœur. Je me livrai avec bankeur à l'empressement de le convaincre qu'un vil intérêt ne me guiderait jamais. "Je consens da tout, M. Van-H\*\*\*, faites l'acte et je le singnerai sans lire. J'ai perdu tous mes droits, "je n'en demande qu'à votre pardon.

. ., — Non, non; Van-M\*\*\* est mort en vous aimant; je ne peux vous haïr, pauvre femme; tenez, lisez; et si vous approuvez, je vous compterai 12:000 florins."

Je aignai immédiatement. Il me remit en outre une parure en rubis qui était restée à Amster-

dam, et que Van Mine avait ordonné de me rendre. Elle me fut foles binsi qu'an nécessaire contenant 4,000 livres, pendant la route. Craînte - de retard of desembrant des rich refrouver ... is n'en parlai pas, et furrival à Anverse le 19 sé-La première nouvelle que j'appris à table d'hôte, fut la conspiration et l'arrestation · du général Moreau, où se treuvaient des Hollandais, des Belges et quelques Français. Si Bonaparte cut pu entendre les lémoignages de l'estime universelle pour l'illustre decense ! Pout le monde diprimait à haute volt son indignation. - "Quoi! s'en presdre à Moresu, le pais hon-"nête homme de France! disait l'un. - Nimporte. , disait l'autre; sa renommée est une rivalité, sa , probite republicaine un reproche. - L'armée ... se soulèvera, criait celui-ci. - Ne l'espérez pas: ..., le consul n'aura conqu son affreux projet qu'à "coup sur. — Alors, reprit un tout jeune homme "le tyran ira le rejoinde, c'est moi qui le dis " Et il continua sur ce ton.

Ancantie de l'épouvantable nouvelle, j'avais gardé le silence, mais je le rompis pour mêler les accens de ma propre la dignation à celle du jeune homme. Un des témoins me fit quelques signes de me défier, ce que je tâchai de fêtre en modérent petit à petit mes expressions. Mais mon cœur parlait toujours plus haut que la

prudence. La race des agens provocateurs n'estpas, à ce qu'il paraît, d'invention nouvelle; car en arrivant à Paris, mon retour fut presque aussitot suivi d'une lettre où l'on me demandait compte de mon voyage, de mes relations; on, m'engageait à m'exprimer d'une manière plus, convenable sur le chef de l'état. Colui au nom' duquel on me donnait ces charitables avis réunissait alors deux qualités dont une suffisait à mes craintes. Je me le tins pour dit, afin d'éviter de nouvelles attentions du grand juge et du ministre de la police générale. Je restai à Paris pendant tous les détails de l'affaire de Moreau. J'écrivis deux fois à Regnault de Saint-Jean-d'Angely, qui refusa de me voir, et m'envoya dire que le meilleur conseil qu'il eût à me donner était de quitter Paris. Je vivais isolée, ne voyant aucun ami du général, n'apprenant que par le bruit public l'issue du procès, la noble conduite d'un de ses frères d'armes, la belle parole de ce juge héroïque, de ce vertueux Clavier, qui répondit aux insinuations d'un autre juge qui promettait la grâce au nom du consul, si le général était condamné: Et qui nous la donnera à nous, notre grace, si nous le condamnons?

La liberté du général me rendit le calme; j'étais sûre que l'illustre proscrit serait aussi heureux qu'os peut l'être loin de la patrie esclave. nous, quand ces paroles ne sont, pour ainsi dire, que l'écho de nos sentimens secrets et la flatterie de nos rêvés! Les premières paroles de D. L\*\*\* me furent un immease bonheur: elles m'annonçaient l'arrivée prochaine et positive de Ney. Toute la soirée se passa dans le rêve enchanteur de mille projets, dans la douce espérance surtout de voir chez moi l'objet chéri de tant de préoccupations. Je chargeai D. L\*\*\* de me chercher un beau logement; de réaliser en billets tout ce que je pouvais alors posséder; de me tenir un passe-port toujours prêt, afin de n'avoir, s'il le fallait rien à démêler avec les choses valgaires de la vie. Au bout de trois jours, j'étais confinée dans une délicieuse retraite, rue de Babylone, petite, mais commode, et dans un espace étroit renfermant l'ombrage d'un jardin délicieux. Les premières nuits furent un enchantement au milieu duquel venait se mêler nour la première fois cette inquiétude de plaire qui en indique le besoin profond. Di Lass et mon miroir ne suffisaient pas pour me rassurer: l'amour n'a point de vanité; et j'aimais bien, car j'etais bien peu contente.

Javais, regu trois lettres de Néy ? des étaient fort courtes, mais je les relicais souvent. Lies expressions n'en étaient point passionnées, mais assez doucos et assez aimables pour faire pren-

are to thange, la galanterio diant toufours pour un cœur de femme si près de ressembler à la tendreise: Je preparat un mot pour lui, un mot qui put me valein disembiritison du prompte visite; mais il paraît qu'on u peu d'esprit quand on sime, carrer billet était bien le plus sottet. le plus mai sourné que of euse écuit de maiorie. D. L\*\*\* te charges de le porter à celui auquel il était adressé, et des le matin il sortait pour guetter cette arrivée, la seule occupation de ma tête, "Le quatrieme ciour de ces courses come . plaisuntes ? D. Latti tardait à paraître à acept heures du soir; faillais me mettre à table a mous rant d'une impatiente terreur, lorsqu'ileontra en me criant de la porte: "R est arrivé! je: l'ai. vu, il tient votre billet.

- » Et sa réponse! m'écriai-je.
- 🖅 🛶 Il l'apportera lui-même. 👉 🔭 suté beneg
- col par là due delaireiscem uis mi Phrand ... Pes
- oll ne pouvait ni venie ni ecrire. Il ctait deju comme au milien d'une cour; j'ai eu de v'a peine a penétrer jusqu'à lui. Sa faveur est vau condite on l'attentiate au Lexiembourg. Je o'l'observais avec attention, et j'ai lu une bien v'douce! surprise sur son visege; jugez-en par

- "— Ceite maison n'est point à mois je la loue
- " Mais cola rous ruine, si Moreau n'y pour
  - " J'ai tout réfusé de fui.
  - .. H'a mal agi, et vous aussi.
- "— J'ai eu trop de torts envers Moreau, pour , que ses bienfaits ne fussent pas pénibles.
- " Tout cela est trop romanesque, ma chère parise: Morcau connaissait votre famille; il vous avait denné son nom, il vous devait une existence; mais vous avez des falens, de l'éducation, vous aimez mieux no rien devoir qu'à « vous mêms, «
- "— Ne gatez point mon bonheur par les en-" nuis de la prévoyance.
- "— Vons m'intéressez trop pour que je ne prévole pas à votre place.
- Que de devoirs vont nous séparer! Que ou pour me soit du moins laissé avec mes illusions; pai ce jour doit être mon avenir tout entier, ne l'attristez point d'avance. Ce mot était le cri du cour; il le comprit, et son regard me dit assez qu'il était heureux. Et mos, sère de tain de gloire et d'amour; je me trouvés plus de une reine.

Trop franc, trop loyal pour hesiter devants

un devoir et un aveu, Ney ne me la sa point ignorer les projets de Napoléon pour son union avec une jeune et belle personne, amie d'Hortense. A force d'admiration pour une si haute probité, j'étais, heureuse en l'entendant parler de cette union qui, par un hen sacré, allait le séparer de moi.

- "Mais si vous formez ce lien, "lui dis-je seu-"Jement, vous posserez donc les armes?

Les poser! j'espère bien rester le dernice est les champs de batailles mais, vous ne le genéras pas, c'est Napoléon qui tient en général à ce qu'on se marie. Je ne sais trop s'il a gradon : car quel est l'homme qui ne change pas un peu avec une famille, avec des enfanc ( en Mais dans le haut grade où vous êtes a paquenn, on peut être suivi de sa femme.

"— Geserait n'avoir pour elle nulle pitie, que " de l'exposer ainsi aux périle de la guerre. Nous "sommes tous soldats; et, en nous élevant à " un grade, Napoléon ne nous élève qu'au "droit d'avoir la medieure part dans les périle " et dans les fatigues. Nous ne passons pas " même les revues en calèche, et nos pauvres " femmes seraient fort mal sur un champ de ba-» tailles.

»— Ah! j'en avais le droit, je saurais bien-

pour augmenter les capitant sur lesquels se fondait ma liberté. dait ma liberté. A pholograph on an agus a c olDile<sup>88</sup> angui sétait éloigné après la prepre de dévouement gu'il m'avait donnée, la remise du billet tant attendu de Ney, revint le lendemain. Ic sontais le pessoin, de la reconnaissance pour ce qui me semblait un bienfait, et en même teme. un inexprimable malaise vis à vis de celui que ic voulais récompenser. J'étais déjà si fière d'avoir approché du noble ceny, depuis si long-teme appelé par le mien, que je craignais d'entendre un mots de squienir up regard qui put porter atteinte à la flatteuse certitude d'être, par toutes, mes relations et tous mes sentimens, digne de son intérêt et de son estime, Je dis à D. L\*\* que man intention diait de partir pour l'Italia. aussitôt, que la mariage de Ney serait, fixé. De L\*\*\* parut hors de lui, non seulement, par la surprise de me voir instruite de cet exenement. mais encore par l'annonce de mon projet de quitter Parisen on the second second

» Combien, me dit-il, yous êtes toujours ex» trême dans yos résolutions! Pourquoi quittes
» Paria? Ney vous aurait il déplus lui auriez» vous surpris des défauts?

» — Quelle supposition! Serait-il possible de,
» découvrir des défauts sous lant de lauriers?
» Je l'ai trouvé mieux, bien mieux que je na

plavais rêve: je laime, mais je pars, car il ne

pm'a jure qu'un attachement de frère. »

Helas! la resolution était forte, l'aveu en était sincère; mais cet héroïsme de la raison m'abandonna bientôt, et je ne pus retenir mes larmes.

Mais D. L\*\*\*, m'écriai je, yous saviez qu'il 
venait à Paris pour se marier? — Oui et non;

mais qu'importe à votre liaison?

pépouse est belle, aimable, voilà bien quelque pehose; elle lui plaît, et c'est plus qu'il en faut pour l'empécher, à la veille d'un si prochain bonheur, de courir les chances d'une passion

nouvelle.

pas, laissez passer les fêtes, les premiers jours pas, laissez passer les fêtes, les premiers jours et un hypothis rechest, lattefides; et vous pour res h'être pas déque dans vou dépérances "" " ... i. p. .

n vous: en préviens, et je vous sais déjà si bome, sique je ne vous fais pas même déacuses d'abus page, de votre patience.

» A vous d'amitie,

## » Micain N... »

Oh! que l'amour est une douce chose! qu'il est habile à nous rendre heureuses! Je trouvais je ne sais quel charmé à ce retard, qui me semblait un sacrifice de ma vanité à ses, devoirs, et un honorable dévouement à l'attente ..... Oui. me disais-je, ma vie a maintenant un noble but. Un sentiment pur s'est emparé de ma jeunesse pour l'arracher aux sentimens du monde. En mourant du moins, je pourrai me l'avouer. L'amour est donc aussi une bien noble chose puisque sa présence est déjà assez forte pour me faire oublier ce passe qu'on a deja lu, cette série de fautes et de faiblesses remplacée déjà par le vœu d'une irreprochable conduite. Lors même qua cette passion générouse est malgré elle infidèle à ses sermens de vertu, n'est-ce rien que la flamme qu'elle en ranime..... Je ne crois pas y avoir été entièrement infidèle. Ney était libre encore: nous fumes entraînes au-delà de L'amitié fraternelle; mais ces courts transports sédèrent à la voix du devoir légitime; et dequis

cette première époque de félicité jusqu'à l'épour vantable catastrophe qui termina une vie gloz rieuse, je puis rendre à ma passion se témoiguages qu'elle ne reçut jamais d'autre récompense que la jois d'être ressentie. Mélas! dans l'âge mur elle à été mon refuge contre d'autres fautes, depuis que l'or de mes blonds chaveurs s'est changé en argent

Je passai une longue journée à attendre, à lire, à espèrer, à me rappeler; je me trouvais beureuse, et Ney, pourtant, n'arrive qu'u, neuf heures du soir. » Soyez fort pour nous deux; » m'écriai-je en l'apercevant! — J'ai pris de » belles résolutions contre vous; mais comment » résister à l'idée de ce sentiment dénué d'égois » me: je me marie! ma femme possède tout ce qu'il faut pour plaire; je l'aime, je l'aimerai » mais......»

Ponser que je pouvais quelque chose pour le honheur d'un grand homme.

» Quels sont vos noms de baptême? me dit il brusquement, quoique avec un air de préméditation. J'hésitais. — » Dites m'en un que personne » ne vous aft familie donné.

- Que je sois Ida pour vous. Cest un nom , squi était bien cher à mon pere.

Eh bien, chère Ida! le sort, le devoir,

» j'étais venu pour vous en annoncer le terme.

» Dans dix jours vous serez plus libre que moi.

A la lecture de ces lignes quelles, comment rendre ce qui se passait an moi; ce fut presqu'une agonie jusqu'à l'arrivée de celui qui la causait. Dès que je l'entends, je me précipite vers la porte, je lui saisis la main avec violènce, et la portant sur mon cœur: » Que vous a t-il fait, m'écriai-je, pour le déchirer ? « Hélas! la conviction fut prompte, car mon langage étais déchirant; mais admirez cette énigme du cœur humain, Il, avait accompagné ses premières questions sur mas sortie d'un certain, emportemens et d'une certaine rudesse. J'avais comme peur de sa terrible physionomic, et le retentissement de cette frayeur me semblait un plaisir.

Le iton idevint plus timide et même plus gal Je itii pariai de ma idisgrâce dramatique, qui pour at bien avoir quelque rechute. Quoi, svous songeriez encore au théatre? Dans vos, sprojete vous compteries celui-là? On mon amie! j'aimerais mient vous voir cantinière qu'actrice.

Cantiaiëre! pour tela j'y consentirais vo-Flohtiërs, car ceta seraft un moyen de vous voisse H partit d'un éclat de lire à cette plaisante déclaration.

- .—. Une pareille vie, Ida, n'est pas faite pour vous. Le nom seul vous l'indique assez.
- Mais quel malheur qu moins, que je ne puisse, à votre mariage, devenir garçon. Vous me feriez entrer au service; je vous servirais en qualité d'aide de camp. » Je continuai ainsi à debiter mille folies et à dissiper les nuages qui avaient obscurci son noble front.
- Avez vous toujours des habits d'homme, ajouta-t-il?
  - - Oui, garde-robe complète.
- >- Je vous ai vue sous ce costume; vous saviez l'air d'un franc mauvais sujet.
- - Mais c'est bren mal de me le rappeler, • vous qui ne me trouviez pas capable de la di-

» gnité de cantinière.

• Mais savez-vous que nous avons des cantinières de fort bonne compagnie, de véritables femmes à sentimens, toutes fort laides à la vérité, mais à l'armée la laideur même n'est pas une garantié de la vertu. Et là-dessus il me conta de fort drôles aventures qui pour êtrerépétées, auraient besoin de l'excuse de sa gaieté militaire.

Puis, en l'interrompant: » Vous verrai-je de-» main? le bientôt de votre billet me laisse t-il » l'espérance? — Oui; mais après, mon amie, » bonne et délicate amie je vous ecrirai. >- J'entends..... Mon ami, vous serez heureux, vous le méritez si bien! Mais, au comble
de cette félicité, pensez, pensez quelquefois
qu'lda n'en aura plus d'autre, que de se rappeler ce qu'elle goûte encore dans ce mement.
>- Vous m'écrirez aussi; je veux toujours
savoir où vous serez, ce que vous ferez. Il
faut mettre ordre à voa affaires. Voulez-vous
que nous en causions en amis, en bons enfans?

»— Oh mon ami! de quoi voulez vous me parler...... d'intérêt? vous voulez donc me » désoler? Je n'ai besoin de rien, je ne veux » rien, je n'attache de prix qu'aux souvenirs. » Pendant que je lui parlais, il détachait de son cou une montre et la chaîne qui la suspendait.

»— Vous l'avez portée. Voire nom y est gravé; je l'accepte. Pourquoi faut il que bientôt elle marque l'heure d'un éternel adieu?....»

Cet adieu, que l'honneur commandait, auquel même la délicatesse de la passion s'associait comme à un sacrifice nécessaire, cet adieu ne sut pas éternel, et pourtant il avait été sincère.

## CHAPITRE LXXIII.

Encore M. de Talleyrand. — L'envoyée de la République Cisalpine.

Avant de prendre, pour ainsi dire, mon essor militaire, et de poursuivre au loin l'image d'un guerrier, seul objet de mes affections, je dois reprendre quelques détails et quelques souvenirs, que plus tard, emportée par le torrent des évènemens et des malheurs, je ne retrouverai plus. D'ailleurs, ce m'est à moi-même une consolation, comme une distraction pour le lecteur, que ce retour passager à des émotions moins vives et à des aventures moins sérieuses.

J'ai parlé, dans cès mémoires, de M. de Talleyrand, comme de l'un des hommes qui avaient laissé le plus de traces dans une imagination pourtantaussi mobile que la mienne. Laisser une mémoire si flatteuse après une liaison presque impoliment rom-

pue, n'est pas certes une chose ordinaire, et il faut que les momens de séduction aient eu bien du prix, pour que le cœur d'une femme ait si peu de rancune. Durant mes séjours à Paris, sitôt que mon ame était un peu tranquille, il était bien rare que je ne me remisse point en relation avec M. de Talleyrand, dont le commerce a. par un heureux privilège, tout ce qu'il faut pour plaire, sans qu'on en craigne trop le danger. On se rappelle la démarche que j'avais faite au ministère des affaires étrangères; le morceau bien précieux de sculpture que j'y avais déposé, et l'indifférence qui semblait avoir accueilli un sadeau demandé et digne dans tous les cas d'un remercîment. Comme on l'a vu encore, mon amour-propre s'était un peu consolé par l'impossibilité d'une réponse au milieu des indispositions et de la maladie qui avaient frappé M. de Talleyrand. A plusieurs reprises j'avais renouvelé mes visites, et je-dois l'avouer à ma confusion, elles furent toutes infructueuses. Vonlant bien montrer une flatteuse attention, mais nullement une importunité toujours un peu ridicule pour une femme, je pris mon parti du silence de M. de Talleyrand, comme je l'avais pris sur beaucoup de choses, mais moins gaioment et non sans un vif regret, car j'avais toujour attaché un grand priz à sa faveur ministérielle.

Tout n'était pas vanité dans mes regrets, et il y entrait une haute estime pour le mérite de M. de Talleyrand, et une appréciation de ses brillantes qualités. Je ne ne permis jamais de le juger comme homme d'Etat, je n'ai jamais cherché à surprendre dans son intimité les secrets de sa fine politique, que probablement son abandon même eût su cacher; mais j'ai éprouvé dans ses conversations-seulement spirituelles, dans ses entrevues toutes désintéressées. un tel plaisir, que je ne pouvais me défendre, en rentrant, d'en écrire les traits principaux et les plus piquantes circonstances. Aujourd'hui, après vingt ans de courses et de vagabondes distractions, j'aperçois encore dans mes papiers dispersés les fragmens de cet album de la jeunesse et de la prospérité, où M. de Talleyrand tenait à lui seul plus de place que tous ceux que, sous d'autres rapports, je lui préférais. Voici quelques notes qui datent de loin, et qui, je l'espère, sont encore véritables aujourd'hui.

Il est impossible de retrouver dans M. de Talleyrand d'autres vestiges de son premier état, d'autres signes de l'épiscopat, que la forme de sa coiffure. Il n'a conservé de l'église et de l'ancien régime que la poudre et les bonnes manières. Même quand on sait qu'il a été prélat, on reste

dans une incrédulité parfaite sur ses vertus religieuses. Il est vrai que ce ne sont point celleslà qu'en lui j'eusse pu apprécier. Ses avantages extérieures ne paraissent au premier abord guère plus saillans; mais ce qu'il en possède il le fait valoir avec ce soin industrieux quoique non affecté, où excellent toutes les personnes qui, sachant ce qu'elles ont de mal, donnent à ce qu'elles ont de bien ce relief agréable dont leurs imperfections se couvrent avec bonheur. La physionomie, comme on sait, embellit la laideur elle-même, qu'on juge de son effet sur des traits gracieux et fins. Un certain voile étendu sur des yeux dont la pénétration 'était presque un proverbe, lui imprimait un charme tout particulier. Quand il était debout, on faisait la part de ses qualités avec restriction, mais assis et à le regarder causer, l'éloge ne devait avoir aucune réserve. M. de Talleyrand est un homme qu'il fallait juger sur un canapé.

Je crois qu'un des grands secrets de la supériorité de M. de Talleyrand, qui lui a fait exercer tant d'empire sur ceux qui l'ont approché, c'est, d'une part, l'apparente légèreté, le laisser-aller insouciant qu'il montre dans les grandes affaires, et l'attention et presque l'importance qu'il met à écouter et à dire dans les relations presque trivoles de l'intimité. On peut avoir autant d'es-

prit dans ses propos, mais il est impossible d'en laisser percer davantage dans ses réticences. Il y a toujours je ne sais quel sous-entendu piquant dans ce qui s'échappe de sa conversation. Une épigramme a presque l'air d'être en même tems une confidence, et cet abandon, dont on sent qu'il reste le maître, captive au point qu'on croit devoir lui en savoir gré comme d'une préférence et lui en garder le secret comme d'un mystère.

Toutes les fois que je voyais ce ministre puissant, et pourtant si aimable, cet abbé de la vieille cour, dictateur secret de la diplomatie d'une république, je torturais ma petite érudition pour tâcher de le comparer à quelqu'un des grands noms de l'histoire. J'avais beau chercher, toutes les ressemblances me semblaient incomplètes, tous les parallèles impossibles. Il me semblait que c'était un mélange de cette fermoté du cardinal de Richelieu, sachant prendre un parti; de la finesse du cardinal Mazarin, sachant l'éluder; de l'inquiétude et de la facilité facétieuse du cardinal de Retz, avec un peu de la galanterie magnifique de ce cardinal de Rohan, dont la nullité politique s'était élevée par Ics aventures jusqu'à une certaine importance.

M. de Talleyrand, qui, des cette époque, inspirait aux partis plus d'admiration que de confiance, m'a toujours paru tirer un merveilleux avantage de l'hésitation dont il était l'objet dans les rapports diplomatiques. Parlant peu, avec une sorte d'indolence et de désintéressement auxquels on supposait toujours quelque intention cachée, toutes les défiances possibles se déroutaient à deviner ce sens mysterieux, cette arrièrepensée qui n'existaient pas; et n'en pouvant trouver le mot, elles revenaient à la franchise par l'embarras, et à l'abandon par le désespoir.

M. de Talleyrand, dans la causerie, ne perd pas son caractère, mais il l'assouplit avec beaucoup de grâce. Moi, qui ne me mêlais point d'affaires politiques, qui n'étais pas capable de mesurer sa haute capacité, il me semblait que ce devait être un homme bien supérieur, celui qui pouvait oublier tout cela pour être aimable autant qu'il l'était.

Il est bien possible encore que l'opinion qu'il semblait avoir de mon esprit ajouta à toutes les illusions du sien. Le fait est que je n'allais jamais au ministère sans y passer plus de deux heures. Mes cheveux surtout excitaient les gracieuses attentions de M. de Talleyrand, et ils furent un jour de sa part l'objet d'un travail fort bizarre. Ses doigts en avaient tant admiré les blondes tresses, qu'ils les avaient mis dans un désordre dont on ne devinerait jamais la ré-

paration. La main qui signait pour la France les traités de paix, voulut elle-même mettre sin à la mutine indignation que ce désordre m'avait causée et me traiter comme une puissance dont il fallait racheter la guerre. Voilà done le ministre prenant une à une les boucles flottantes, les roulant dans un papier sin et délicat, les multipliant, les arrangeant toutes sous mon chapeau, exigeant que l'édisice restât ainsi jusqu'à mon retour chez moi, ou j'arriverais disait-il, avec une chevelure un peu moins belle que quand il l'avait bouleversée.

Je poussai la patience aussi loin qu'il poussa la galanterie, et, m'apercevant qu'il s'était servi de billets de mille francs en guise de papilottes, je prenais et reprenais les mêches de cheveux, en disant! » Monseigneur, en voilà encore une.»

Avec la franchise qu'on me connaît, et qui peut scule servir d'excuse à mes égaremens, j'ai acquis le droit d'être crue; et j'en profite pour protester contre tout soupçon d'intérêt dans cette circonstance. Il était trop tan pour me fâcher du stratagème que M. de Talleyrand avait employé, un refus cût été ici une ingratitude, un signe de mauvaise humeur contre lequel mon amour propre flatté se révoltait; et comme d'ailleurs cet hommage n'était point le prix d'une faiblesse, je me figurai au contraire

qu'il y avait quelque honneur à conserver ce que je n'avais point eu la honte de conquérir.

Cette anecdote prouvera toute la grâce que M. de Talleyrand savait donner aux petites choses. L'espèce d'intimité agréable, quoique innocente qui régnait entre nous, ne finit point là. -Au moment où j'étais dans son cabinet ainsi coiffés et écoutant les mille choses spirituelles que l'Excellence débitait avec une nonchalance délicieuse et comme sans y penser, l'huissier se présente, et annonce le citoyen......, envoyé de la République Cisalpine.

Allez-vite dans ce cabinet! me orie M. de Talleyrand.

J'en tenais déjà la porte entr'ouverte: >Et cette brioche qui est sur la cheminée! répondis-je; puis je sautai pour l'emporter.

Laissez-la, reprit M. de Talleyrand avec un fin sourire; il n'en mangera pas pour cela. Je ne veux pas vous rendre l'écouter trop agréable.»

Jobeis; mais, en écoutant de toutes mes oreilles, je n'entendis rien de bien grave ni de bien mystérieux; je n'en remarquai pas moins la supériorité de M. de Talleyrand sur l'autre diplomate: l'un avait ce ton aisé, ces manières faciles qui sont déjà de l'esprit; l'autre, au contraire, faisait le sérieux et l'empesé, et tous ses efforts pour cacher sa nullité la montraient. Le ministre français parlait de la République Cisalpine, de ses intérêts, de ses rapports, de son administration, et l'on eût dit que l'envoyé apprenait toutes ces choses pour la première fois. C'était un honnête homme, je crois, mais qui n'avait pas l'air plus fait pour être diplomate, que moi pour être reine.

M. de Talleyrand vint à moi après la visite, et me dit: » Eh bien avez-vous écouté?

- "- Non, mais je vous regardais mystifier cet
  - "- Citoyen! quel mot on a inventé là.
  - .. Comment?
- "— Mais sans doute. Il était naturel au forum "et au capitole, mais à Paris il est ridicule. Vous "êtes bien jeune, ma chère amie, mais vous "verrez encore bien des extravagances.
- "— Pour des extravagances passe encore, on "peut en rire, mais des crimes, mais du sang! "ah! qu'au moins on nous en épargne désor-"mais le hideux spectacle!
- "— Il est plus facile d'espérer que tout est fini "que de le garantir. Nos politiques de massacre » ont laissé des amis.
- "L'homme qui vous quitte est-il de ces poli-, tiques-là?
  - "- Non, c'est une bête." Et cette épithète

bannale que tout le monde peut avoir à la bouche, me parut par l'accent, et par le regard de M. de Talleyrand, acquérir comme une acception nouvelle et profonde, et la recevoir de lui devait être un brevet d'éternel ridicule pour les victimes.

Tout simple qu'il fut, M. l'envoyé cisalpin avait eu la finesse de m'apercevoir à travers la porte entr'ouverte du cabinet du ministre, et il n'en fallut pas davantage pour faire galopper sa lourde imagination, pour éveiller les soupçons d'un crédit établi sur des motifs qui n'existaient pas, et l'idée qu'il croyait sans doute bien ingénieuse d'en tirer parti. Fidèle à tous les vieux moyens de la vieille diplomatie, le bon envoyé, qui croyait aux maîtresses, sut découvrir mon domicile et vint se présenter chez moi. Je fas on ne peut plus surprise de la démarche, et je mis une extrême franchise à détromper l'étranger sur sa supposition et sur l'influence qu'il s'en était promise. Au fond, la chose eût été vraie, que l'envoyé n'en eût pas été plus heureux, car je doute que M. de Talleyrand eût jamais pris ses maîtresses pour confidentes et partagé un secret ou un intérêt politique avec qui que ce fût. A l'égard des femmes, j'ai toujours pensé qu'il y avait chez lui un peu de Bonaparie; qu'elles pouvaient lui plaire sans

l'occuper; qu'il s'avait tout obtenir sans d'autres sacrifices que ceux d'une amabilité momentanée, et que l'empire n'allait pas au-delà d'une préférence, dont, avec un peu de tact, une femme, même flattée, devait sentir la fragilité et les limites.

Tout cela était trop fin pour l'ambassadeur en question, et comme les sots ont justement la prétention de beaucoup deviner, le pauvre homme s'évertuait à être incrédule à mes assurances répétées. Prenant mes dénégations pour un calcul qui attend un plus haut prix, il ne pouvait se mettre dans la tête les choses simplea; il ne pouvait s'imaginer qu'une femme qui avait de la beauté, de l'esprit, de la jeunesse, et ses entrées chez un ministre, ne sût pas à même d'en prositer pour elle et pour les autres, ne sût pas initiée aux intrigues politiques et ne spéculât point sur sa position, à la rigueur au moins de compte à demi avec l'Excellence à qui cela pourrait être agréable.

Comme on le voit, mon diplomate n'érait ni aussi bête que l'avait qualisié M. de Talleyrand, ni aussi délicat que par compensation je l'avais cru. Il renouvela ses visites et ses instances, qui d'abord m'avaient fait rire, avec une obstination dont son rang seul pouvait me faire supporter l'ennui. Regnault de Saint-Jean-d'Angely le vit souvent chez moi, et trouvait qu'en le dé-

grossissant, qu'en le laissant parler, on en pouvait tirer quelques idées capables de le sauver de la trop sévère épithète que M. de Talleyrand lui avait donnée. Malgré ce jugement un peu plus favorable, l'envoyé ne me paraissait pas mériter la peine et le travail qu'il eût fallu soutenir pour apprécier son amabilité, et toute ma patience se borna à le supporter sans trop d'humeur jusqu'au jour où, s'apercevant que ses visites lui étaient inutiles, il daigna les rendre moins fréquentes et enfin les cesser.

J'amusai beaucoup M de Talleyrand par le portrait que je lui traçai de ce particulier plus politique que galant. En général, il paraissait goûter mes saillies, et j'avoue que je ne me rendais jamais à l'hôtel des relations extérieures sans le désir le plus vif de donner bonne opinion de mon esprit. On voyait, à la facilité de M. de Talleyrand, que la causerie lui était comme un affaire de santé, comme un distraction nécessaire du souci des hauts emplois et des fatigues du cabinet. Il laissait volontiers échapper des jugemens sur les hommes, mais avec une malice qui n'avait rien d'amer, et, je l'ai remarqué, avec un sentiment naturel de justice pour les talens. Nous parlions souvent de Regnault de Saint-Jean-d'Angély, et il rit beaucoup un jour de tous les éloges que j'en avais faits, et qui se

terminaient cependant par ce trait: »Il n'a, avec » toute son éloquence, que l'air d'un beau cocher » de l'ancien régime; « saillie que je crus d'autant plus pouvoir me permettre, que je l'avais risquée auprès de Regnault lui-même, lequel ne s'en était jamais fâché, malgré ses prétentions aux bonnes manières et aux bonnes fortunes, et y avait répondu par cette boutade qui était encore de la fatuité; » Oui, je pourrais bien ressembler à un beau cocher de l'ancien régime, mais à l'un de ceux du premier rang, que souvent de nobles dames ne dédaignaient pus de faire monter de l'écurie au boudoir. «

Je ne trouve plus rien sur l'album où je transcrivais, il y a bien des années, les principales circonstances de mes relations avec M. de Talleyrand. Elles cessèrent après mon deuxième départ de Paris, malgré plus d'une démarche. En ne répondant point à mes lettres, M. de Talleyrand n'en conserva pas moins la cléopdire, dont je lui avais fait hommage. Je n'ai jamais conçu la ténacité de ce souvenir, après tant d'indifférence.

Plus tard, quand au milieu de mes malheurs le nom de ce ministre puissant se présenta à moi comme un appui qui pouvait les soulager, je n'avais à faire valoir que l'intérêt de la grande infortune dont j'eusse voulu lui inspirer le respect. Sa position politiqué était trop délicate pour l'immense générosité que j'eusse sollicitée de lui. J'essayai pourtant de le voir, mais il n'apercut sans doute que ce que ses devoirs avalent de rigoureux, et je n'en obtins que cette impassibilité de silence dont on ne peut faire un reproche à la grandeur; car ne point répondre n'est pas refuser tout à fait, et c'est déjà beaucoup qu'un homme d'État, dans les tems de réaction et avec les personnes suspectes, se contente de les oublier. Ce n'est done point moi qui me joindrai à ceux qui accusent M. de Talleyrand de manquer des qualités du cœur. Je lui en ai connu de trop nobles, pour que le sentiment de la justice ne m'arrache pas un aven contraire; et l'amour-propre blessé, qui s'exprime cinsi, mérite bien quelque confiance.

Cette disgression était nécessaire, puisque M. de Talleyrand, qui a figuré dans mes Mémoires, ne doit plus y reparaître, et que mes relations avec lui cesserent depuis l'époque dont je vale poursuivre et continuer le récit.

and color sold the conditional materials and the color of the color of

## CHAPITRE LXXIV.

Campagne de Boulogne, - Le Tyrol. - Munifi-

In me faut un moment revenir sur mes pas pour retracer une scene dont un hasard me ren? dit temoin, lorsque Ney fut prendre au camp de Boulogne le commandement du 6e corps d'armée. Mais aussi je fis ce voyage pour le scul bonheur de l'apercevoir. J'avais besoin de le consulter sur une lettre qu'il m'avait adressée, et qui, au lieu de m'être remise par la personne qui d'ordinaire me les faisait tenir, m'était parvenue par -la poste, et qui me paraissait avoir été ouverte. Elle ne contenait pas de secrets, mais le style de Ney avait une energie que tout le monde ne pouvait comprendre. Il me pariait dans cette lettre avec une franchise fort plaisante des intrigues des cantons suisses, qu'il avait désarmés avant de négocier. Le désir que j'avais de voir Ney en. XXX. 22

trait beaucoup plus dans dans ma détermination que la frivole prudence dont je prenais le prétexte. Il rit beaucoup de mes terreurs, mais il eut les plus tendrés remercimens pour le courage d'avoir fait cent lieues pour l'en instruire. J'avais gu dans le tems, à Toulon, une lettre pour l'amiral Bruix, qui commandais la flotte de l'océan, mais Noy ne me permit pas de la présenter, désicant que je fusse le moins du monde en évidence, par une delicatesse qui me faisait d'une telle obéissance une gloire et un plaisir. J'éprouvais un heureux orgueil à me donner des qualités qui pussent mériter ses éloges. » Il y a cerstes, me disait-il, moins de fagoteurs dans les scamps que dans les salons des Tuileries; mais sil y en a, et les mauvais propos nuisent au > bonheur. & .

Le tems que je passai à Boulogne sut employé en promenades, en courses à cheval, partout où je pourais l'apercevoir. Nous avions un langage mystéricux auquel Ney se prêtait, lui avec une complaisance et moi avec un bonheur inexprimables. Qu'il était noble, au milieu de tant de nobles guerriers! Quant un geste me disait: je vous vois, cette intelligence muette, innocente et pure, su'ssait à mon cœur. Un jour, en revenant d'une de ces tournées de sélicité mystérieuse, je vis ce que je vais décrire.

Les soldats faisaient de fréquentes patrouilles le long des côtes pour empêcher la contrebande : j'étais assise dans une eavité du ravin qui me servait d'abri: ma rêverie fut tout à coupsinterrompue par deux voix d'hommes qui venaient d'audessus de ma tête. L'un disait à l'autre en mauvais anglais: » Attendez, vous allez les voir dans dix minutes; ils tourneront à la pointe, vous prenodrez par le bas, j'irai parler au commandant, » je lui dirai: le vent vient de la, aussitôt vousvie verrez commander un à droite, alors c'est à vous à en profiter; je vous ai promis une heure elibre, et vous la garantis. Savez-vous qu'il ne s'agit pas d'une bagatelle, 300 à 400,000 fr., à \* gagner pour la maison Ver... - Mais voyesvous, dit un autre, vous lésinez, et quand il s'agit de la vie, il faut payer. Le n'entendis. plus rien, mais je vis effectivement une patrouille débusquer à ma droite - rétrograder, prendre une direction opposée, enfin le marché se consomma avec toutes les clauses que j'avais entendues.

Je revis Ney le lendemain. Je no lui dis rien alors de la petite scène fort peu militaire dont j'avais été témoin. Mais plusieurs mois après je lui en fis la confidence, en lui avouant que je l'avais ajournée de peur de faire punir l'officier commandant la patront le, pour sa coupable

connivence dans cette affaire. Ney me répondit qu'il me savait gre de lui avoir épargne la douleur de chercher les coupables, et de punir un officier français pour une fraude. Il ne me donna plus que vingt quatre heures à passer près de lui, me faisant promettre de rester-tranquille à Paris, cans courses et sans voyages inutiles.

Je partis le lendemain même, et, arrivée à Paris, j'appris que Ney était sur les bords du Rhin. En vingt-cinq jours il y était parvenu avec son corps d'armée des bords de l'océan. Je me trouvai logée chez des personnes toutes dévouées à l'empire, enivrées de la gloire militaire autant que moi peut être. On ne parlait que triomphes, conquêtes, envahissemens, gloire de nos armes. Ma pauvre tête, remplie déjà d'images et de pensées guerrières, ne pouvait se calmer et se rafraîchir en pareille compagnie. L'exaltation me rendit bientôt insupportable le paisible séjour de Paris, ct maiheureusement une imprudence conque, une folie rêvée, sont pour moi une folie faite. Mon plan fut aussitôt exécuté que formé. Beaucoup de personnes de ma connaissance se rendaient dejà à Milan pour les fêtes du 26 mai. Je n'avais pas cessé d'ètre en correspondance avec le comte Strozzi, grand seigneur italien, fort instruit, dont j'aurai à parler plus tard. Un de ses parens faisait partie de la députation qui avait

été envoyée pour offeir la couronne d'Italie au vainqueur de Marengo et de Lodi. Je fus le voir; il me facilita mon voyage et me donna une lettre qui dans la suite me valut la faveur de la princesse Elisa; grande duchesse de Toscane. Avant mon départ, je crus devoir encore écrire à Regnault de Saint-Jean-d'Angely. Il craignit de me voir, tout absorbé qu'il était alors dans ses admirations impériales. Son ancienne amitié céda aux scrupules de sa conscience politique, qui ne me trouvait pas assez orthodoxe en fait de dévouement, depuis surtout le procès de Moreau. Mais, quelque tems après, lorsqu'il fut question de m'assurer une honorable existence, son intérêt se réveilla, et c'est au compte avantageux qu'il rendit de mon esprit et de mes qualités, que je dus une place à la cour de Toacane.

Dans ce tems, j'eus occasion de voir le grand maréchal du palais, Duroc, que déjà j'avais connu. J'en reçus l'accueil le plus aimable qu'il entremêla de quelques plaisanteries sur ma passion pour la gloire, sur mon amitié fraternelle pour Ncy. Il me demanda si je voulais de sa protection près de l'Empereur; qu'il me ferait adjoindre à l'état major de Ney-pour la prochaîne campagne d'Autriche. Je lui répondis sur le même ton, et lui sis part de mon projet d'aller

au couronnement à Milan, et de rejoindre Ney par le Tyrol. » Admirable plan de campagne! » s'écria-t-il en riant; je veux absolument vous » présenter à l'Empereur.

»— Non, non, j'ai toujours un peu peur de votre nouvelle majesté, et je ne l'aime que dans ses bulletins de victoire.«

Duroc ne manquait pas, quand il était un pen poussé, d'une certaine amabilité. Nous dimes cent folies. Il me demanda si j'avais beaucoup de connaissances à Milan: »En avez-vous de marquantes dans le nouveau gouvernement?

- Jessey de la serie de son épouse, les grandsjuges et les excellences de toutes les classes so glorifiaient d'être de mes amis; mais aujourd'hui je suis seule, dépourvue de ce titre et préduite à mon seul mérite, qu'alors on trouvait supérieur; je ne sais trop ce qui me sera presté de ces bons amis de cour, et si la réserve praura pas remplacé l'empressement.
- »— Ne craignez rien, me dit-il en me prenant » la main amicalement, je vais vous recommander » à quelqu'un, et je vous promets que vous n'au-» rez point déchu.

Les gens du peuvoir se trompent sur les puissans effets de la protection. Cela ne vaut jamais la recommandation très simple et publique d'un nom honorable. J'en sis à Milan la pen slatteuse expérience. On m'y regut avec politesse, même avec une positesse empressée, mais déstante copendant. Je tessai d'en réchercher les preuves. J'avais pris un appartement magnissque, et je me demande encore aujourd'hui où je trouvais alors le secret de donner à l'argent une si rapide et si solle circulation. Il y avait dans la maison que j'habitais une actrice sert célèbre, La Pelandi, tragédienne d'un admirable talent, elle savait le français, mais le parlait avec répugnance. Aussi notre rencontre deviat bientôt de l'intimué, lorsqu'en la voyant un jour occupée dans le jardin à répéter, je lui offris de lui donner les répliques.

Petrarque:

Listi fiori e ben note orbe Che madonna pensando premer sole, Piaggia che ascotti le sue dolci parole, E del piede alcun vestigio forbe,

Elle sut ravie, et j'y gagnai le désicieux plaisir d'entendre parler le plus pur toscan par un organe enchanteur. C'était pour moi un nouvel enthousiasme que le séjour de l'Italic. Je ne rêvais plus que poésie, théâtre, beaux-arts. Tout, à cette époque, commençait à ajouter de l'illu-

sion à ce page de mengeilles. Vivant avec les artistes, j'agsistais à stoutes leurs fêtesh et ils -m'engagèrent; facilement amanaitne dans le pro-Logue d'une niber de cinconstance .. ou , sous le costume de la Renommes, je gébitai une soixantaine de mauvais vers italiens, en déposant un laurier sur le buste de Napolgon. Le costume m'était extremement favorable, et je lui flus sans doute d'éclipsen toutes les semmes fort jolies qui od'étaient disputé l'honneur de digures dans pee Enquis, in its le parlait avec r'engue isugolorq; -2" Je devais me readre à un grand sompet : En entrant chez moi pour faire ma toilette, mon dionnement me fut pas médiogre de trouver un mot de l'un des plus intimes confidens de l'Empereur, qui m'engageniti à men randre au palais chinperial aves la personne qu'on m'ennoyait. L'aurais ici, si j'écrivais un roman, un superbe terte d'indignation et de magnifiques phrases de resus, un beau faste de vertu blessée, mais j'écris des évènemens, les évènemens d'une existence bizarre, aventureuse. Que la sincérité, qui me fait fuir le mensonge et l'hypocrisie, me soit du moins comme une vertu, à défaut de celles qui nt trop mangue, Je n'eus aucune irresolution: l'amour propre en peamettait il? Quoique toujours étrangère à l'ambition, j'avoue que le soin de ma toilette ne fut point sans calcul; elle

était, en vérité bien ambitieuse. Arrirée au palais, je trouvai l'ami du prince, qui m'en fit compliment, qui m'assura de la haute estime du maître. » Je n'ai pas besoin, me dit-il, de vous » dicter le langage à tenir; mais une recomman-» dation bien grave, c'est de ne point yous inti-» mider si l'on vous parle de Moreau.

Mintimiden! no lo craignez pas; mais si zl'on me parle de Moreau ou de Ney, adieu à zla majesté.

» — C'est une originalité ridicule; contentes-» vous d'être aimable, vous me remercirez du » conseil. à

Au moment même une porte que je n'avais pas aperçue s'entr'ouvrit; l'ami du prince se retira, et je me trouvai dans un cabinet de dix pieds carrés avec celui pour lequel un empire était trop petit. Il n'y cut d'abord ni salut, ni complimens; puis venant à moi, il me dit: » Savez vous que vous avez l'air ici d'être plus jeune de six ans qu'au théâtre.

- y - J'en suis heureuse.

Vous étiez très liée avec Moreau?

Très lice

Il a fait pour yous bien des folies!

Je ne repondis rien. L'Empereur se rapprocha de moi, et nous causames avec plus d'abandon encore; il se faisait aimable, et je le trouvai asser pour oublier Moreau, l'empereur ét'le roi; toutefois il y avait plus de brusquerie que de tendresse. Il ne fallait qu'un peu de tact pour s'aperceroir que les femmes ne pouvaient guère exercer d'empire sur Napoléon; qu'il était capable de faiblesse, mais nullement de ces attachemens aveugles qui peuvent devenir si funestes aux peuples chez les souverains. Il n'y eut jamais à craindre avec lui que les trésors publics fussent sacrifiés à apaiser les vapeurs et à désarmer la migraine d'une favorite.

Il n'ignorait rien de ma singulière existence, et me demanda si j'étais attachée au théâtre de Milan, si je comptais y rester. Je lui répondis que mon projet était, aussitôt après les fêtes, de voyager dans le Tyrol. Il me jeta un regard dont rien ne pourrait exprimer la pénétration, en ajoutant: » Vous êtes donc Allemande?

> - Non, sire, je suis née Italienne, et j'ai : le cœur français. «

Il me regarda de nouveau, resta quelques minutes indécis, puis me dit seulement avec la nonchalance royale ou ministérielle; » Je m'occuperai de vous. « Après cette vraie réponse de pétition, il disparut. Je fus reconduite par mon introducteur qui m'accabla de questions, auxquelles je répondis de manière à satisfaire sa

curiosité ou son obligeance, et nous nous quittâmes fort bons amis.

En rentrant chez moi j'éprouvais une agitation extrême. J'étais sière et humiliée; le passé venait en quelque sorte accuser le présent. Je me rappelais que neuf années avant javais occupé ce palais, aujourd'hui impérial, dans un éclat pareil à celui de ses hôtes couronnés; et j'en revenais avec une invincible admiration pour le persécuteur de celui qui m'en avait fait partager les honneurs, ce persécuteur qui venait de placer son souvenir à la place du premier souvenir de l'exilé.

Tourmentée par toutes ces idées, je pris de sages résolutions; mais la fatalité était la pour les chasser. Deux jours se passèrent et je n'entendis plus parler de rien. Les blessures de la vanité commençaient à se joindre aux tourmens de l'ennui, quand je reçus la visite du grand maréchal du palais. Il m'étonna beaucoup plus par la magnificence du don qu'il me fit, que par l'annonce d'une seconde audience de l'Empereur. Je voulus refuser le présent auquel je n'avais point de droits; Duroc me donna de si bonnes raisons sur la nécessité d'accepter, que je m'y résignai par dévouement; en lui demandant s'il fallait que j'en remerciasse l'Empereur. » Cerves, me dit-il; sans cela il vous en demanderait

ndes nouvelles avec humeur, avec inquiétude noême, et dans tous les cas il prendrait votre refus pour une ruse ou pour une offense. L'empereur n'est pas un homme comme les autres; il mérite bien de n'être pas traité de même.

Je me rendis encore le soir au palais, comme j'en avais regu l'ordre. Même introduction, mais attente heaucoup plus longue. Le grand maréchal me conduisit dans une pièce assez spacieuse, qui ressemblait bien plus à un burçau de ministre qu'à un boudoir de souverain. L'Empereur était occupé à signer un énorme paquet de dépêches; il ne fit que jeter un regard à notre entrée. Le maréchal me fit signe de m'asseoir et m se retira. Un grand quart d'heure se passa sans que l'Empereur parût se souvenir que j'étais là. Tout à coup se tournant sans quitter la plume, il me dit: » Vous vous ennuyez?

- . C'est impossible, sire.
- - Comment, impossible?
- a Ne suis-je pas témoin des travaux d'un agrand homme? N'y a-t-il pas là quelque intérete pour l'amour-propre? « Là dessus je me levai; il en fit autant, et il s'approcha avec beaucoup plus de grâce que lors de la première entrevue. Tout à coup il regarda du côté de son bureau, traversa la chambre, sonna, et d'une porte

opposée à celle par laquelle j'étais entrée. je vis un mameluk' ayant derrière lui plusieurs hommes qui restèrent en dehors. Je sus si étourdie de cette apparition, que je n'entendis rien; les yeux du mameluk se fixèrent sur moi d'une manière effrayante, il remit un paquet à l'Empereur, qui se rapprocha silencieux de son burcau. Dans mon inquiétude je me levai, marchant libroment et à grands pas. Je fis comme si je n'apercevais pas l'Empereur venant doucement derrière moi Bientôt je le regardai; ses yeux exprimaient bien plus l'énergie italienne que la dignité impériale. Je songeai peu à l'étiquette, et il n'en fut que plus aimable; et notre intime causerie se prolongea, à son insu comme au mien, jusqu'à deux heures du matin. » Vous ne dormez donc pas, lui dis je? - Le moins possible: ce qu'on sprend au sommeil est autant d'ajouté à la vertsable existence, a me répondit il.

Lorsqu'on parle d'un homme si extraordinaire, les plus minutieux souvenirs ont encore je passais quel puissant intérêt; qu'on me pardonne dons encore quelques détails. On a fait grand bruit de sa brusquerie presque brutale: c'est une critique de la haine. Certes, Napoléon n'était pas un grand homme dameret; mais sa galanterie, par cela même qu'elle n'était pas d'une nuance commune, en devenait plus flatteuse;

olle plaisait parce qu'elle était sienne. Il ne disait point à une femme qu'elle était belle, mais il détaillait avec le tact d'un artiste ses avantages.

» Croyez-vous, m'avoua-t-il fort plaisamment, • qu'en vous voyant au théâtre, j'ai soupçonné • un peu de contrebande dans votre beauté? «

On a débité encore que sa peau avait la teinte et le désagrément de celle des hommes de couleur; ceux qui l'ont vu de près se joindront à mon témoignage pour le nier.

Napoléon me parut mieux empereur que consul; sa physionomie avait gagné de la noblesse et n'avait point perdu de sa simplicité; son regard était d'une incroyable pénétration; les belles lignes de son profil surtout rappelaient ce caractère césarien, signe de la grandeur, sorte de prédestination de l'empire. Ses mains, auxquelles on a fait une célébrité, ne démentaient point en effet leur haute réputation; j'en remarquai l'étonnante blancheur, et il m'en remercia presque avec le sourire d'une jolie femme. Tant il y a toujours dans les plus grands caractères une place en réserve pour quelque puérile vanité!

Je puis avouer ici un changement dans mes opinions, que tant d'autres éprouvèrent comme moi à cette époque. A dater de cette entrevue, Mapoléon ne s'offrit plus à ma pensée que comme

le plus grand homme de son tems. Les doubles rayons du génie des armes et des affaires brillaient sur son front; guerrier victorieux, souverain législateur, ses luttes militaires étaient encore des veilles politiques. Des lors mon enthousiasme ne connut plus de bornes; et es fut à ce point, qu'en revoyant Ney, il s'en aperçut et m'en fit la remarque. J'oubliais de dire que dans mon entrevue avec l'Empereur, quand je lui exprimai ma reconnaissance de son magnifique présent, il me répondit: » Je me souviendrai » de vous, et nous ferous plus.....

Il tint parole, car lorsque, trois ans après, Regnault de Saint-Jean d'Angély présenta à sa signature mon engagement pour la cour de Toscane, près de la princesse Elisa, l'Empereur dit: 2 Oh! c'est notre fama volat; certes, j'approuve; approbation qui me valut le retour de Regnault, sa confiance, des lors entière, la protection et les bienfaits de la sœur de Napoléon.

<sup>\*</sup> Le grand manéchal m'avait remis, avec un sac de sequins, deux ordonnances sur le trésor, qui me furent acquittés dix huit mois après par M. Mollien.

# CHAPITRE LXXV.

pépars de Milan, - Voyage dans le Tyrol, - Epi-

"In quittai Milan vers la fin de ottin 1985; je marrefai quelques jours à Vérone; et passat de la dans le Tyrol, la vie tranquille et sédéfitaire m'étant impossible. Je sentais le bésoin de me rapprocher du théatre de notre gloire, pour laquelle se préparait une nouvelle campagne, qui dévait avoir laussi ses lauriers pour l'objet de mes voyages. Mon désir de revoir Ney n'était pas cette fois sans l'hésitation de quelques remords. J'avais beau me répéter que n'étant liée avec lui que d'une amitié fraternelle, je n'avais rien à me reprocher; je n'en passai pas moins quelques mois avant d'aller le rejoindre.

Je pris à Vérone un domestique italien; j'achetai deux magnifiques chevaux, je m'habillai en homme; et, réduisant mon attirail à un sim-

pie porte manteau, j'entrepris la visite du Tyrol comme on ferait une promenade à Vincennes. A Véronc, un pont sépare seul l'Autriche des Etats cisalpins. La bourse bien garnie, c'est de la que je recommençai mes caravanes guerrières. Des la première dinée, l'inexactitude des comptes me fit mal augurer de mon élégant domestique: je le congediai, sentant le besoin, dans une contrée si sauvage, de ne pas ajouter encore à mes dangers. Je le remplaçai par deux bons guides, qui parlaient l'italien et l'allemand. J'aurais voulu passer ma vie à courir de la borte. Chemin faisant, je me faisais raconter les exploits de ces admirables chasseurs de chamois, dont quelques uns ne déparcraient point Thistoire des heros. Les Français étaient venus jusqu'à Melwald, et mes guides n'eurent garde de me laisser ignorer les prodiges de valeur de leurs compatriotes. Au récit naîf de cette bravoure ignorée, je faisais des vœux pour qu'un peuple si franc et si noble échappat aux désastres d'une invasion nouvelle. Oui, je l'avoue, au milieu de ce pays j'avais quelque regret à nos triomphes, dont il cut été la victime. des détails curieux sur une montagne digne de la reputation du Saint-Bernard ou du Mont-Blance et, comme aucune folie ne devait m'être interdite, jo resolus d'y aller en pelerinage, et courus

grand risque d'y terminer le pélezinage de ma

cheminais au milieu de mes rêverics et des A chaque pas quelques ruisseaux se melent aux inégalités du terrain et aux accidens d'une nature sauvage. Souvent les fentes des rochers sont couronnées de fruits et de légumes qui y croissent; mais le seul chasseur de chamois ose semer et recueillir dans des lieux où la mort est si voisine de la vie. Des ceps de vigne se courbent en arcades; des fleurs grimpent en fes, tons autour d'arbres vieux et agrestes; enfin, e'est un spectacle vraiment romantique que celui du Tyrol. Je croyais retouver les champs de Vallombrosa, les champs de mon enfance; et. hergee mollement par le charmo des souvenirs et la magie des émotions, je laisse tomber la bride sur le cou de mon cheval, qui, effraye, se jette de côté et me fait rouler sur le courant d'un précipice. J'étais perdue, si mon brave tyrolien, rapide comme la pensee, ne se fut clancé sur le fragment chancelant d'un rocher. Tout sela fut un éclair, et je n'eus même peur que par reflexion. Mon brave tyrolien en eut plus guo moi; et sa joie de m'avoir sauve la vie fut aussi vive que bruyante. El mile in contrac Le ne voulus pas, dans le premier moment, diminuer la joie de ce brave homme par l'expression de la douleur que j'avais éprouvées mais quand il s'agit de remonter à cheval, il me fut impossible de poser la main sur la selle: j'avais l'épaule démise, et déjà elle enflait considérablement. Mon pauvre guide cherchaît à me rassurer en me disant qu'au prochain village nous trouverions un paysan célèbre par des cures miraculeuses, et qu'il irait le chercher. Rien n'était moins fait pour me tranquilliser, car je sais que pour ces sortes de cures la foi est indispensable, et j'en manque totalement en médecine. J'avais donc encore, outre mon mal, le mal de la peur.

Mon guide me conduisit eependant à une maison fort propre, où bientôt je fus entourée de toute une famille empressée à me prodiguer tons les soins. L'hemme aux miracles ne tarda point à paraître; son aspect m'inspira plus de confiance que l'histoire de ses guérisons; et dés qu'il m'eut adressé quelques explications sur son art ou plutôt sur son expérience, en fort bon Toscan, je lui livrai mon bras avec une espèce de sécurité fort résignée. J'étais habillée en homme, je voyageais scule, it fallait bien que j'eusse la vanité d'un couvage un peu viril. Le brave homme voulut bien l'admirer; et, quand au bout de dir jours, entirement guérie, ne souffrant plus, je lui offrie vingt louis, it en prit deux. It avait

cependant une nombreuse familie et une fille veuve avec cinq enfans en bas âge. Je voulus me faire conduire auprès de cette femme intéressante, et je me trouvai heureuse de lui laisser des marques de ma reconnaissance pour son père si désintéressé.

Les femmes du Tyrol sont fort belles; mais elles se coiffent de manière à s'enlaidir. Qu'on se figure de jolies têtes, convertes d'un grand chapeau à trois cornes rabattu par derrière. La jeune veuve était heureusement dépourvue, quand je la vis, de cet ornement national. » Hé-» las! me disait-elle à chaque mot de consolation \* que je lui exprimais, je n'al pas même le triste et dernier bonbeur de pleurer sur la tombe de s mon mari, d'y placer l'image reverée de sa pavtrone. Vous allez en Italie, fuyez les Fran-» çais: partout ils portent la mort. « Je me gardai bien de lui répondre que ma vie, mon bonheur, étaient dans leur camp et tous mes vœux pour leur gloire. Je quittai ces bonnes gens comblée de bénédictions, heureuse de leur laisser un peu de cet or, qui ne vaut que par les bienfaits qu'il permet.

Nous étions à un quart de lieue du couvent des moines de Wiltare, lorsqu'un chasseur aborda mon guide, et lui dit en allemand: »Nous » allons encore nous battré: les Français vont

» marcher sur Inspruck, Mon frère arrive de
» Hall; j'aime mon pays, mais je suis si las des
» tracasserios de la chasse, que pour rien je
» m'enrôlerais avec eux.

»— Et moi, pour moins que cela, reprit mon »guide en faisant un geste d'exécution, je vous » planterais ce plomb dans le crâne.... Un chas-» seur tyrolien trahir son pays!«

Je ne parvins qu'avec peine à leur faire entendre raison à tous deux; j'en vins à bout néanmoins avec une franchise égale à la leur.

Je m'installai dans une auberge, et de là je continuai à parcourir le pays. Dans une de mes courses, je sis la rencontre d'un Français que j'avais vu à Milan, où il était attaché à M ....; il me dit qu'il voyageait pour son plaisir; la connaissance fut bientôt faite. J'étais charmée d'avoir un compagnon de route, et L ...., quoique d'un extérieur assez peu prévenant, avait assez d'esprit pour rendre la société agréable. Nous quittames Botzen pour aller à Leit, où nous nous amusâmes beaucoup de l'air imposant et mystique de notre hôte, qui, en nous servant un quartier de chevreuil, nous racontaît très gravement les plus étranges choses sur un roc du pays, d'où un ange avait fait descendre l'empercur Maximilien, pendant, une chasse. En nous exaltant son vilain taudis, il nous parlait

d'Inspruck comme d'un cloaque, et il n'avait pas tort. Mais quand je vis cette ville, pouvais-je ne pas la trouver belle, malgré sa laideur? elle retentissait des cris de victoire de nos braves, et leurs drapeaux y flottaient mêlés à des drapeaux enlevés à l'ennemi!

La bonne ville d'Inspruck eut bientôt l'air d'une ville française, où se faisait le recrutement. Avec un peu de jargon allemand, je trouvai dans cette même ville à me loger très agréablement à côté du célèbre minéralogiste Schasser, dont je visitais le cabinet avec un peu d'érudition empruntée, qui me faisait fort bien accueillir. Me fau. filant à travers des hayes, j'aperçus Ney au milieu d'un brillant état-major. Son rapide sourire, sans gestes, sans parole, exprima tout ce qu'il sentait. Je reçus, en rentrant, deux lignes où il me demandait si je ne me lasserais pas de ma vie crrante, si j'étais de fer, pour préféres tant de fatigues aux plaisirs du repos. Je répondis par ces vers d'un poème italien que je m'occupais à traduire:

Je présère toujours, en suivant un héros, La futigue aux plaisirs et la gloire au repos.

Je le vis un moment le soir; il me fit raconter ma chute et ma guérison miraculeuse. Y croyez-vous? me dit-il. Mais je crois aux miracles que je tois.

stieux; je m'en vais l'attacher à l'armée.

w - Il vous fera volontiers grâce de cet hons'neur: les Tyroliens aiment trop leurs montagnes.

> — Et nous aussi c'est pour cela que nous s'en avons délogé les Autrichiens.«

Quand je lui parlai du Français que javais rencontre dans les montagnes, il m'adressa les plus minutieuses questions.

Nauriez vous pas remarque qu'il se soit mis s'en rapport avec les gens du pays?

»— Cela lui cut été difficile, car il ne sait pas un mot d'italien et encore moins d'allemand.

Lui avez-vous dit que vous me connaissiez?

- » Comment pouvais-je consier à un étran-» ger ce que vous m'avez prié de taire même à » l'amitié?
- > Vous savez, ma pauvre amie, quoique vous ne recueilliez que d'incroyables fatigues de votre attachement pour moi, combien il m'importe qu'on l'ignore.
- »— Pour revenir à mon compagnon de voayage, je vais m'en débarrasser, puisqu'il vous » paraît suspect.
  - Je crois que c'est un espion.
- »— Bah! il serait venu ainsi se jeter dans la sgueule du loup?

»— Il ne vous parlait pas de l'armée, de l'Empereur? « Me voyant résolue à retourner en
France avant la fin de la campagne, Ney m'engagea du moins à m'établir dans une ville; je le promis et n'en fis rien: il me retrouva partout en
chevalière errante.

Je fus pendant mon séjour dans ces contrées, et avec toute ma finesse moitié italienne, moitié française, mise en défaut par deux allemands qui étaient pourtant bien de leur nation, et qui n'en avaient que plus beau jeu avec moi. L'esprit, qui donne des lumières, donne aussi une certaine confiance qui vous rend plus souvent dupes que les sots. J'en fis l'expérience avec mes Allemands, et c'est ce que l'on va voir dans le chapitre qui suit.

on — i cellucità della compania dell

r- Ie ent, que con un espien.

عرجت سان بأسانا الراج

# CHAPITRE LXXVI.

Nouvelles courses dans le Tyrol — Scène d'espionnage. — Mme. Paris. — Le général Delkons. — Courtes entrevues avec Ney, — Souvenirs du général Championnest.

DARS la maison où je logeais à Inspruck, il y avait une dame Murhausen, avec laquelle je parcounais le pays. Son file paraissait avoir grande pour des soldats français; mais cela était une frayeur de convention. Enfin le jeune Murhaus sen était un espion du cabinet autrichien. Avec un peu de reflexion j'aurais dû le deviner : mais son air triste me trompa, parce que je trouvais naturelle cette antipathie pour l'étranger. Mais lorsque je découvris cela, il fallut toute la bonté de mon coeur pour ine pas tout déclarer à l'aul toritei et faire aktêten sur le champ les coupables. Grace à mon silence ils no furent arrêtes que long tema après : Mais voici Phistoire de ce curieux espionnage dressé dans les montagnes du Tarol.

Un pavillon de la maison où je logcais à Inspruck avec la famille Murhausen était occupé par une femme que j'appellerai Paris, parce qu'elle était cousine du garde du corps qui donna si intrépidement la mort à Lepelle de Saint Fargeau, pour son vote contre l'infortune Louis xvi-On la disait fort affligée d'une perte récente. En allant la voir avec le désir de la consoler, j'avone que je fus assez mal prévenue par l'appareil fastueux de son deuil, l'élégance de son désespoirtet les grimaces de sa douleur. Mme. Paris ne savait pas qu'elle allait débiter son roman devant un témoin de certaines circonstances dont elle allait maladroitement s'étaver. Mmc. Paris était iolie; en la voyant et en l'entendant; on la reconnaissait bien pour une femme de l'aristrocratie: elle avait de fort bonnes manières et peu dinstruction. Si elle avait su plemer. Mme. Paris m'eut facilement trompes; mais: je ne pus jamais croire à la douleur de ses yeux noirs, dont l'expression n'était pas l'attendrissement. Mme. Paris prétendait avoir suivi son mark à

Mme. Paris prétendait avoir suivi son marie la larmée de Condé. A la prise de Kehl, un chef de bataillou de l'armée républicaine l'avair suivée et conduite au général Joupert, qui la repdit à son père. Le général Moreau avait fais exprés peur elle un noyage à Paris. Pénérée de tant de loyauté, elle avait trop loué devant son père

ceux qu'il haissait comme ennemis de son parti, et l'avait quitté (ce qui était pousser bien loin la reconnaissance). Après avoir perdu son mari idelatré, elle avait quitté les rangs des royalistes pour ceux des républicains, dans l'ardent désir de retrouver sa patrie, et de mourir obscurse eaux lieux qui l'avaient vue naître.

- Je la laissai dire stor l'interrompre, attendant qu'elle on vint à ce qu'elle voulait de moi; elle y vint: il s'agissait de fui donner mon passe port, où l'on arrangerait le signalement, ou bien de lui en procurer un pour se rendre en France. Regardant alors la veuve et ses complices, je lui démentral avec une désespérante exactitude tous les mensonges de sa narration. « Vous préu tendez avoir été sauvée aux environs de Kehl « par le général Joubert: il y était pas. C'était a lo général Férino qui se battait contre l'armés a de Condé, lorsque le prince Charles fut repoususé vers Ettingen. Quant à Moreau, il était à « l'armée de Sambre-et-Meuse; il ne sit aucune a démarche à Paris en faveur d'une veuve d'émigré. Il en sauva plus d'un sur le champ, de a bataille, et je le sus; mais jamais il n'a été quesation du roman que vous venez de me débiter.»

Après cet éclat, je vis la basesse dans touts sa nudité. Il faut dire ici que par prudence Ney avait youlu que je passasse pour la sœur d'un des sous-officiers qui me remettait ses lettres. Cette circonstance laissait de l'espoir à des gens qui ne connaissaient pas le soldat français, et ca courage qui résiste à l'or comme aux boulets. Mme. Paris crut devoir tout risquer.

« — J'ai, me dit-elle, une mission pour la «France qui sera payée au poids de l'or en cas « de succès. Il faut un passe port et quelques « moyens de liaison avec des généraux français. » Murhausen ajouta que mon, dévouement me vaudrait une haute protection. Rien ne me fut pénible comme la visage heureux de ce jeune homme, si jeune, jouant la trabison.

«Eh bien! belle dame, me dit Mme. Paris, en

Je lui déclarai, en reculant, mon indignation contre de tels morons de fortune, et ma résolution de les en faire repentir s'ils ne quitaient Inspruch dans les vingt-quatre heures.

« le saurai bien me faire protéger, répondit Mme. Paris.

a— Et moi me faire croire en dépit de vos sprotections, parce que coux à qui je parlerai ade vos menées savent que j'en suis incapable.

a -- Vous faites bien l'importante, pour la aparente d'un sous-officier qui suit l'armée!

«Eh bien! vous qui iêtes isi distinguée par les amanières et si peu par les sentimens, partes «cette nuit même, ou demain vous êtes ar-

Murhausen me saisit la par main, et, me voyant 'si intraitable, descendit aux supplications pour m'engager à tout le moins au silence.

Fas au dela de deux fois vingt-quatre heures; fut ma réponse.

Lorsque le lendemain je me préparais à changer de logement, la femme qui vint me servir mon thé m'annonça que la famille Murhausen était partie depuis quatre heures du matin avec la dame française du pavillon.

Je me décidai à prendre un nouveau logement; mais ne pouvant prévenir Ney de ce qui m'était arrivé que le soir, je sus aise de ce retard par la crainte que, si je l'eusse vu de suite, mon secret ne me pesât, et par d'espoir que quand je parlerais, les coupables du moins auraient eu se tems nécessaire de pourvoir à leur sûreté.

Quand je vis Ney, j'eus un moment d'inquietude sur la manière dont il recevrait ma tardive confidence. Quelle fut heureuse ma surprise, lorsque je l'entendis, au lieu de me blâmer; m'approuver avec éloges, en me recommandant le secret! «Ils sont loin, me dit-il; j'en suis bien saise. Je ne les crois pas dangereux; mais le crussent-ils, j'aime mieux qu'ils soient arrêts ailleurs qu'ici, et je préfère surtout ne jamais

avous devoir de pareils avertissemens.» Il me rappela ma rencontre avec H\*\*\* à Belsona, en ajoutant: a C'est de la même clique. Il y a austour de l'armée une fourmilière d'intrigans et a d'espions, comme au tems des représentans a du pauple. C'etait alors pour nous dénoncer; amaintenant c'est pour épier nos sentimens à a l'égard de Napoléon. Eh! mon Dicu, est-ce que le soldat s'inquiète dos hommes? il ne voit aque son pays, et il y est fidéle partout et sous tous les régimes. » Je m'enivrais au son de ces nobles paroles. Que Ney était beau quand il parlait de gloire et de patrie!

Ney m'annonça qu'il me ferait partir le lendemain, me défendant de me-lier avec qui que ce fût pendant les séjours quo je ferais durant la campagne. Il me donna une lettre pour le général Godinot \*, son ami, homme aimable et hon, que je ne vis qu'à Ulm, après avoir perdu la lettre qui me recommandait à lui.

o.H. ne mariva rien de bien extraordinaire dans este campagne. Ce fut une vie de fatigues que le délire de la gloire et de la passion pouvait seul faire supporter, mais que je soutenais par

1..03 .ll . . 124. 9

ران : <del>دوار</del>

ol \* Les général de division Goddhof, squi se tua en Repagna à la jante d'une ataque de norfa, maladie à laquelle il était fort sujet.

un courage, qui n'avait que la courte mais bien douce recompense d'une surprise et, d'un regards L'avais abattu mes cheveux; le soleil avait bruni mon teint; mon air enfin avait pris quelque chose de si vivil, que Ney me disait, souvent: « Si vous ane parliez pas, je défierais qu'on vous reconauît pour ce que vons êtes, surtout à cheval. Jen fis l'expérience, et d'une manière curieuse, dans cette campagne, à la défense de Cattaro, 933, commandait le gineral Delzons \*, avec qui Lavais en des relations d'amitié. Me voyant, au moment d'un repas militaire, payer l'aquide uis à tout, le groupe qui entourait la cantinière; vrai modèle de celle qu'a chantée notre Béren ger, il demanda: Quel est, ce jeune homme, se petit komme-là? Général, répondit l'Hébé militaire, c'est un Parisien qui veut se faire apprenti soldats il paie, langement sa bien-venue, mais il no boil pas. En effet, niel'exemple ni la fatigue n'influ erent sur mes habitudes, et je n'eus jamais repours à cette ressource de forces factices. J'ai appris plus tard, et de Regnault de Saint.

Jai appris plus tard, et de Regnault de Saint, Jean d'Angely, que l'épisode d'espionnage, que

Le géneral Delzons, qui fit plus tard des prodiges de valeur en Russic, à la Moscowa, périt, bien jennelencova, dans la oruelle vetrates de cette, guerre des élémons, des distances et des fainosts

se viens de racenter dans ce chapitre, que le salut que durent à Inspruck des misérables à ma generouse negligence; que toute cette affaire, enfin éventée par la police impériale, excita quelque refroidissement dans la faveur dont Ney était a si juste titre honoré pour ses grands talens et sa bravoure. Il continua à se couvrir de gloire à Magdebourg, à Iéna, à Friedland, à Eylau; mais Regnault, en me parlant de cette affaire, m'avoua qu'il n'avait fallu rien moins que tout cela pour sauver Ney d'une disgrâce complète. On avait cru que Ney avait été d'accord pour laisser échapper Murhausen; et, lorsque j'atsestai à Regnault que je n'avais confie à Ney cette intrigue qu'après la fuite des coupables, il s'emporta au point de me déclarer que le devoir de Ney était de me faire arrêter et conduire à Paris pour cause de nonrévélation. On voit que Regnault de Saint-Jean-d'Angely n'avait pas devis en fait de dévouement.

«Ney, lui dis-je, est un grand capitaine, et in est point un fin politique; il n'a jamais vu ni connu ce Murhausen, pas plus que la dame «Paris.» Aussi j'avoue que je fus saisie d'un effroi involontaire quand il ajouta: «Comment «se fait-il qu'on ait trouvé dans les papiers de set abomme une lettre adressée au général Dallemagione, questeur du corps législatif, où il était for-

,, tement question de la haute protection de Ney ,, pour une émigrée?" Dans cette affaire, comme dans celle d'Hervas, je fus embarrassée, ainsi que cela arrive plus qu'on ne croit à l'innocence; j'expliquai à Regnault qu'il se pourrait qu'uns lettre de moi au général Dallemagne eût été égarée; qu'en effet j'avais long tems entretenu, quoique à de grands intervalles, une correspondance avec cet officier; mais que je répondais qu'elle avait été exempte de toute réflexion politique.

A propos de correspondance, j'ai omis d'en mentionner une qui fut assez active entre moi et l'un des plus grands capitaines de la révolution, dont le nom n'a point encore figuré dans ces Mémoires, parce que, à vrai dire, le fait de cette correspondance, ne se rattachant point à . une passion, m'est resté comme un souvenir plus tranquille et en quelque sorte moins pressé; il s'agit du général Championnet. Je l'avais connu bien long tems avant le 18 brumaire; il passait pour Jacobin; je ne me suis jamais aperçue que d'une chose, c'est quil avait un fort bon cœur, de l'esprit naturel, une imagination brûlante, le goût effréné de la lecture. Un peu de vanité flattée m'avait conduite à cette amitié assez vive, qui ne fut jamais qu'épistolaire. Fils naturel d'un avocat distingué, Championnet etait fort plaisant quand il parlait de sa naissance; en gé-

néral, il contait d'une manière fort originale. Du reste, de la plaisanterie passant à l'enthousiasme, il citait volontiers Plutarque après un lazzi. Il avait eu une liaison à Dusseldorf. Rien n'était amusant comme le tableau tracé par lui de cette liaison, et de la rivalité qu'elle avait amenée entre lui et Suchet. Venant de battre les Autrichiens à Fenestrelles, il m'écrivait: "On ., a voulu me souffler ma belle et ma gloire; mais ,, le petit Championnet a prouvé qu'il sait conserver "les deux. Pourtant, chère frère d'armes, je me ,; lusse du métier; car nous avons bien l'air de ne "nous être tant épuisés qu'afin seulement de devenir libres pour un nouvel esclavage." Je recus encore quelques lettres de lui après la journée du 18 brumaire, sur laquelle il s'expliquait avec beaucoup de noblesse et d'indignation. Quand je paissais auprès de Ney quelques momens un peu tranquilles, il était bien rare qu'il ne me parlat point de Championnet dont il estimait la fière indépendance. Ce qui lui échappait dans ses effusions me fit long-tems croire que lui aussi était plus républicain qu'il ne lui convenait ensuite de le paraître.

### CHAPITRE LXXVII.

Retour à Paris. — Le général Gardanne. — Départ pour l'Allemagne. — Mon compagnon de voyage.

Arnès la paix de Presbourg, qui était venue suspendre les exploits de Ney, je revins à Paris. où je pris un petit appartement dans le faubourg Saint-Germain, n'allant jamais au spectacle, vivant fort retirée, ne recevant personne, et heureuse, car je voyais Ney quelquesois, Sonprojet était de me faire obtenir une place, pour les langues étrangères, dans un des grands établissemens d'éducation élevés par la munificencede Napoléon. J'avais beau lui montrer que mescampagnes n'étaient pas des titres, où plutôt étaient de singuliers titres à de pareilles places. il insistait, et je ne le contrariais pas, parce que j'espérais peu. Au commencement de 1806, il m'annonça qu'il était de nouveau appelé à l'armée; que la campagne serait longue et rude,

puis, me regardant gaiement: »La fercz-vous, "celle-là? — Belle question! vous me défendries "de la faire, que je la ferais encore; au moins "si vous êtes blessé, trois cents lieues ne nous "sépareront pas.

"— Ecoutez, mon amie, je veus laisse vive"ment recommandés à un ami qui, dans quel"ques jours, dirigera votre départ." Je fus un
peu étonnés quand je sus que l'ami auquel Ney
devait me recommander était le général Gardanne, que j'avais vu en Italie, dont Moreau appréciait la bravoure, mais dont le ton plus que
brusque m'avait toujours choquée, leste quand
il voulait plaire, rude quand on ne lui plaisait
pas.

Ney me dit en riant: "Mais, malgré ses ma-, nières, il est gouverneur des pages de l'Em-, perçur.

"- Tout de bon ?

"- Je vous le jure,

"— Voilà des élèves à brillante école!

"— On ne veut pas faire des petits abbés de ,, ces jeunes gens; mais de braves et solides ma, litaires. Voyez vous, ma chère, yous parlez ,, du Gardanne général républicain, et moi, je , parle du Gardanne de cour; vous reconnaîtres ,, vous même la différence. Nous avons tous un , peu subi la métamorphose. Moi même, n'ai-je.

,, pas le ton plus doux? Nous sommes tous,
,, tant bien que mal, déguisés en courtisans; cela
,, est bien bisarre, n'est ce pas?

Non; tout est bien, parce que tout sied nà la valeur française.

, Du reste, soyez tranquille; Gardanne, , est un ami, il vous recevra bien; il vous a vue , avec Moreau, et la reconnaissance sera pi-, quante. Parlez-lui du passage du Mincio, qu'il , traversa avec cent grenadiers ayant de l'eau , jusqu'au menton, et de sa bonne fortune après , la bataille d'Arcole.

.... Mais vous n'étiez pas la.

"— N'importe, 'j'ai tout su de la personne vielle même: une fort jolie piemontaise, ma foi!. "parente du comte de la Roquette de Turin." Ney partit; et les heures commencerent à me paraître des semaines. J'écrivis au général Gardanne; il me répondit, en me priant de passer au château le lendemain. Il occupait un entresol du pavillon Marsan.

Fattendis quelques minutes, et Gardanne parut. Je le trouvai bien vicilli et bien changé: c'était vraiment un prodige, une politesse de l'ail de bauf. Apparemment que je ne lui parus pas aussi changée, ce qui amena une discussion assez singulière, et un échange de propos galans qui me firent craindre d'accepter son égide

pour le voyage; et en effet mes mesures surent prises autrement. Je chargeai mes connaissances de m'indiquer un osseier avec lequel je pusse partager les frais et les inconvéniens du voyage. La personne qu'on m'indiqua et qui vint me voir, tomba à l'instant même d'accord sur les conditions. C'était un officier de hussards, depuis général de brigade. Déry, c'était son nom, me prévint qu'aux frontières nous ne pourrions continuer la route dans la même calèche, les semmes à la suite étant proscrites; mais il me promit d'arranger tout pour le mieux.

Déry, dont la curiosité avait été vivement piquée par ma démarche mystérieuse, fut cependant d'une discrétion parfaite. Bien éleigné de cette banale galanterie qui se croit obligée d'avoir des hommages pour toutes les femmes, il se contentait de me montrer la plus cordiale amitié. Quand nous descendions de calèche, il me laissait tranquillement sauter à has de la voiture, comme si j'eusse été un aide de camp.

3. Je suis, me disait-il, bien peu galant avec vous; mais l'idolâtrie que j'ai pour votre sexe me rend incapable de soins pour un pantalon, de tendresse pour une cravate noire de folia pour, une casquette. Vous êtes trop bien en homme , pour être une femme dangereuse.

"- J'en crois votre franchise, et je suis de

, votre avis: une femme garçon est moins ge-

"— Vous allez trop loin; cet effet la n'est pas "général, il est chez moi seulement personnel.

"— Malgré cela, je vous assure que ce n'est "point là mon costume de conquêtes, ce n'est "que mon habit de campagne.

"— Mais ces campagnes, quel motif vous en "a fait braver les fatigues et supporter les tris-" tes spectacles de la guerre?

"— Celui qui nous fait faire ce qu'à vous vous , fait faire la gloire.

" - Vous allez rejoindre un amant?

"— Non; mais un ami qui le fut, qui ne ", doit plus l'être, et qui demeure l'unique ob-"jet d'une admiration passionnée, le héros de ", mon imagination, l'idole de mon cœur.

"- Heureux qui peut inspirer un sentiment

J'avoue que je sus flattée de voir un peu Déry revenir de ses préventions, sans aucune curiosité indiscrète; et je m'abandonnai au plaisir de raconter ma vie militaire. Il la trouvait bien aventureuse et bien étonnante. "Hélas lui disais"je, elle ne sert peut-être qu'à faire naître l'i"dée de quelques désauts, plutôt que celle des
"qualités courageuses qu'elle à réclamées. Mon
"Dieu un peu de repos vaudrait mieux pour le

monde; mais je ne regrette pas d'avoir fait comme j'ai senti. Si j'avais encore le choix d'une destinée, je prendrais encore le tumbre d'un sentiment passionné, même malheureux, de préférence à une vie tranquille mais morte, sans exaltation et sans ressorts. Cet homme qui m'inspire cet attachement qui vous semble extraordinaire, viendrait à me hair demain, que son image resterait là gravée et suffirait aux battemens de mon cœur."

Déry avait deviné ce nom si cher qui m'occupait; il ne le prononça point en signe d'intelligence; mais il prit plaisir à me vanter les exploits de cette valeur qui chez Ney était presque fabuleuse, même parmi tant de braves. Il m'indiqua adroitement un moyen sûr de faire connaître où j'étais à celui que cherchait ma constance; mais je ne voulus point l'employer: j'avais promis le mystère, et je voulus y être fidèle au risque de mille dangers, de mille fatigues, au risque d'être mal jugée et compromise.

Je ne parle point de la route, déjà attristée par les commencemens de l'hiver; je dis sculement à Déry que la saison m'effrayait pour nos pauvres soldats; que le froid serait excessif., Bab, me répondit-il avec toute la gaicté des , camps, ils n'ont pas le tems d'avoir froid."

Hélas! l'hiver n'a que trop prouvé plus tard

qu'il était un ennemi, et le seul qui pour nos armées serait invincible. Il a fallu tous ses élé mêns conjurés pour que notre France sût abattue. Et alors, que de noms chers à mon cœur sont entrés dans l'histoire! Ce brave Déry, lui aussi, sut moissonné à la fleur de l'âge, dans la satale campagne de Russie, terrible représaille de nos triomphes, plus terrible signal de nos malheurs!

Je ne sais si je me trompe, mais les peuples ne recommenceront plus rien de parcil aux grandes destinées que nous avons vu finir. D'autres gloires pourront naître, mais jamais la gloire des armes ne retrouvera ces marches rapides du Tage à la Néva, cette course dans toutes les capitales devenues comme des casernes françaises. Est il une épopée à la haûteur d'une telle histoire?

### CHAPITRE LXXVIII.

Bataille d'Eylau. - Ma blessure.

Des le commencement de la campagne, Ney avait repris cette habitude de prodiges qui le mettait toujours au premier plan d'une armée de heros. Génesbourg, d'abord; le lendemain Elchingen; puis Eylau. Quelles incroyables peripéties de victoires et d'émotions! Au milieu de toutes ces gloires, mon obscurité était encore glorieuse: j'étais fière d'être ainsi confondue dans les rangs qui, électrisés par un chef invincible, enlevèrent le formidable plateau dont la prise laissa Ulm sans défense. Dans mon abnégation de vanité j'étais heureuse; ma gloire, à moi, c'était un regard surpris au milieu des dangers, des fatigues et de la mitraille. Que de fois, dans ces rares momens, arrachée aux devoirs pour les donner au bonheur, Ney me répétait: «Pau-« vre Ida, comme vous voilà faite; vous êtes paratout; vons ne craignez donc rien? » Alors je lui ragontais tous mes moyens de pénétrer jusqu'à lui, mes intelligences pour me trouver toujours près de l'attaque. En lui parlant ainsi, je pressais contre mon cœur cette main terrible à l'ennemi et toujours secourable au vaincu. Oh! que le courage, que les vertus guerrières vont bien à l'amour! et qu'il y a loin de cette passion ressentie sur un champ de bataille, de cet enthousiasme mêlé de périls, à la galanterie musquée de ces colonels de l'ancien régime, qui brêdaient au tambour!

Comme j'avais confié à Ney les services que m'avait readus le général Lariboissière; pour me faciliter les moyens de toujours l'approcher, il so fâcha, en me renouvelant énergiquement l'ordre d'avoir aussi le courage de ma consigne militaire. Je trouvais bien à cela un peu de vanité; mais comme la mienne était de lui obéir, je lui promis tout ce qu'il voulut. « Ayez un demestique sûr, me dit il; avec lui, de l'or et votre et tête, vous dévez vous passer de protections.»

Nous nous séparâmes pour nous rejoindre bientôt. J'eus le bonheur de trouver à Magde-bourg un excellent domessique qu'une affection naturelle portait kers les Français. Je fus ainsi débarrassée de la nécessité de recourir aux guides du pays. Hantz connaissait la Prusse, l'Al-

lemagne et le Tyrol; du doigt, suivant son expression. Il entra ca fonctions par restire mon porte manteau. Je lui payai un meis de gages d'avance, désirant voir s'il n'avait pas l'habitude de boire, précaution nécessaire avec les domestiques anglais et allemands. Je ne me souciais pas d'êtré, au milieu de tous mes dangers, en core à le mercir d'un ivrogne. Mais Hântz était un phénix; il négala ses camarades; fit honneux à la générotité française. Hántz us parlait pas mal ifrançais; il mé pria même de ne jamais lui parler que dans cette langue; en quelques mois il était presque devenu puriste.

Je craindriaid de paraître barbare en prodiguent ici les descriptions de coutes les scènes de
carnage que traîne la guerre à sa suite, quand
une grande passion forcupe le sœut, quand on
a, pour ainsi dire, à débatire sa propre existence
sur ces horribles champs de la mort, dont je supportais, l'aspect sans trembler. Hantz, connaissant la rigueur du climat, m'avait ménagé toutes
sortes de précautions contre le froid. Ainsi
chaudement rêtue, chargée d'or, inaccessible à
la crainte, les obstacles de la route et de la
saison ne faisaient que rendre plus vif mon ardent
désir de me rapprocher de celui dent un mot et
un sourire payaient cette vie de privations et de
fatigues.

Encouragée par tant de courses heureuses, ne crevant rien d'impossible à mon habitude des hasards, j'avançai vers Mohringue. La route était déjà encombrée de bagages et de blessés. Chacun était si occupé de lui même, qu'on ne s'occapait guêre de nous. Hantz me faisait passer pour un négociant se rendant à Chomoditen. «Vous ne pourrez traverser, lui criaient quelaques soldats; les Russes y sont. On les déloe gera, criaient d'autres; ils sont en bonnes mains, . Ney les attaque. » Hantz, avant son thème fait, les excitait à parler; c'était travailler à mon bonhour, car en ecoutant les soldats pouvais je entendre autre chose que son éloge? Les blessés retrouvaient dans leurs cris de souffrances des eris d'admiration pour un chef adoré. Dans une de ces voitures, inventées par le génie de l'humanité \* contre le génie de la guerre, un Russe, melé à nos blesses, était aide et pansé par ceux qui souffraient moins. Oh! c'était · un beau spectacle que celui de cette valeur com- ' patissante, après avoir été si terrible! J'avais gardé le silence, malgre mon admiration; mais au moment de la halte à un village; j'oublisi

<sup>\*</sup> Le chirurgien en chef, le brave baron Larrey. .

mon rôle, en demandant à un aide chirurgien. qui avait été atteint lui-même dans ses intrépides fonctions, la permission de distribuer quelque argent pour boire au succes. Il me regarda en souriant, et, en me conscillant de ne pas aller plus loin, si je voulais éviter d'avoir besoin de son ministère, il me dit: «Jy allais, et vous a voyez que j'en suis revenu blessé. L'ennemi « est en nombre, on le culbutera, l'affaire sera chaude. Ney est à l'avantgarde avec les plus. «braves; le soldat est exalté jusqu'au délire. » On ne trouva que quelques jattes de lait à distribuer à nos blessés. J'avais une gourde pleine de Madère; Hantz avait une autre gourde pleined'eau de-vie: l'idée ne me vint pas que nous pourrions en avoir besoin pour nous mêmes. On trouva aussi quelques œuss qu'on arracha, à l'aide de quelques pièces d'argent, à une pauvrepaysanne. De tout cela il fut composé un délicieux breuvage militaire. Chacun eut son verre,. à l'exception de ce brave Hantz, qui en fit le sacrifice avec une joie charmante.

Nous allions remonter à cheval et quitter nos camarades d'ambulance, quand tout à coup nous fûmes entourés de troupes de différens corps, qui se succédaient avec des cris de vistoire. Ney venait de culbuter un corps entier de Prussiens. Tout le monde se heurtait dans une route étroi-

te et mauvaise. Au milieu des chevaux et des bagages, j'aperçus une femme habillée en jokey; elle avait quitté sa famille bien établie à Hall pour suivre un sergent de grenadiers. Elle était d'une incroyable beauté; et il n'y avait pas moyen que sa figure de vierge ne démentît son déguisement. Elle fut bien joyeuse quand elle m'entendit lui adresser quelques mots en allemand. Elle y répondit bien naïvement; mais je ne veux pas affaiblir lintérêt de sa petite narration, et je lui conserve ses expressions exactes.

"Oui, Madame, j'ai tout quitté, parce que, "du moment que Bussières (c'était le sergent) "m'eut dit qu'il m'aimait, je n'ai plus vu que "lui au monde. Je n'ai pas volé mes parens, a car je n'ai emporté que mes bijoux et les six. , cents ducats que ma mère m'a laissés en mou-,, rant; Bussières dit que c'est assez pour être "beureux en France. Il s'est déjà tant battu " sans être tué, qu'il échappera encore. S'il est "blessé, je le soignerai bien; et s'il meurt, je "me tuerai: voila pourquoi j'ai senti qu'il fallait ,, le suivre. Je voulais marcher à côté de lui, "mais il m'a dit que c'était défendu; alors il m'a "fait avoir cet habit; mais quand je saurai où "il doit se battre, alors je donnerai de l'argent , à la vivandière pour qu'elle me laisse distribu-" er l'eau-de-vie. Bussières dit qu'elles n'ont peur,

"de rien; et moi, aurai-je donc peur d'offrir à "mon amant ce qui pourra lui être bon?"

J'écoutais cette petite femme avec ivresse; je sentais et je me promettais bien de faire comme elle. Nous étions près d'une espèce de château; nous allions y faire halte, quand un commandement imprévu fit tourner à gauche sur le flans de la colonne. Nous aperçûmes le sergent Buisières, qui était bien le type du grenadier français, tel qu'on l'a vu, admiré, chanté et lythographié. La marche continua par des chemins affreux: l'artillerie s'y embourba. Les nouvelles étaient assez peu rassurantes! on allait bivouaquer. "Il n'y a donc pas une maison ici? dis-je à Hants. ,, - Non; Monsieur (Hantz ne m'appela jamais "autrement); mais, avec un peu d'argent, je ¿ connais une bonne caleche qui pourra vous en servir." Je m'y logeni lestement, sans songer même au souper, me fiant au zèle et à l'appétit de mon brave Hantz. Ma nonvelle amie de bivouse voulut absolument chercher son Bussières; mais au bout d'un quart d'heure elle revint découragée. Je sentis, aux regrets plaisamment exprimés par la pauvre petite, la triste vérité de cette maxime de Larochefoucault, que, malgré la benté de son cœur, on trouve toujours dans le chagrin de ses amis quelque chose qui satte. Ainsi, en voyant la jeune allemande revenir sans avoir pu voir son sergent, je sentis moins amer l'éloignement qui me séparait de mon héros, du maréchal Ney.

A quatre heures on se remit en marche. Ma petite compagne était plus fatiguée, et Hantz sut encore lui ménager une place sur un chariot. Les troupes débouchaient de toutes parts. Qu'on s'imaginé un amphithéâtre de quinze lieues, couronné dans tous les sens de troupes de toutes armes, l'immobilité imposante de ces masses dont les évolutions étaient pourtant si mobiles; qu'on se figure une femme comme perdue au milieu de cette solitude vivante, et certes, si à mes incomplètes descriptions on ne reconnaît pas la guerre, on reconnaîtra du moins l'empire des passions à l'accumulation de ces images qu'ime semblaient alors simples et naturelles.

#### CHAPITRE LXXIX.

Bataille d'Eylau. - Ma blessure.

Je tenterais vainement de peindre ce que, dans cette terrible journée, j'ai vu de carnage et d'horreur. Conduite au sein des dangers sans aucune intention helliqueuse, j'évitais cependant les combats qui ne m'effraient point. Mais dans ce triomphe d'Eylau si chèrement acheté, je ne fus plus maîtresse de mes actions; il fallait marcher ou suivre, et fuir était impossible: Ney était en avant, là comme toujours, au poste du péril.

Depuis plus d'une lieue nous trouvions des troupes échelonnées sur la route. C'étaient des dragons postés pour diriger la marche des renforts. Tous les soldats voyaient et annonçaient avec transport les apprêts d'une bataille; tous étaient gais, impatiens, confians dans le génie

de leur chef et dans la vigueur de leurs baïonnettes. En le voyant, il croyaient voir la victoire. Il y avait dans la sécurité de ces courages je ne sais qu'elle force surhumaine, qui semblait désier la fortune. Je puis assurer que je traversai toutes ces lignes, tous ces préparatifs de bataille, avec mon domestique aussi tranquil-· lement que 'si l'eusse fait une promenade au bois de Boulogne. La misérable bicoque d'Ey-· lau avait été abandonnée par les habitans, ainsi que toutes les maisons à quatre ou cinq lieues de distance; au détour d'un chemin, j'en vis une dont la porte était ouverte: Hantz y vint abriter nos chevaux. Un reste de chaleur et les debris d'un repas prouvaient qu'elle venait depuis bien peu de tems d'être désertée; mon infatigable aide de camp découvrit même en furetant des provisions. Je ne saurais peindre avec quel plaisir je préparai un grossier repas, me faisant fête de l'hospitalité militaire que je pourrais offrir a nos braves. Hélas! il fallut bientôt y renoncer pour nous-mêmes: nous avions eu à peine le tems de prendre un à-compte, lorsqu'un coup de earon, annonçant le commencement de l'affaire, ne nous laissa plus sentir d'autre besoin que de connaître le point de l'attaque, la position du corps de Ney, et à songer à notre sûreté. Hantz alla brider les chevaux

avec quelque regret; il était dur, en, effet, de quitter sitôt et en pareille airconstance un si bon gîte. Mais nous enmes-bientôt un autre objet de préoccupation: à un quart de lieue nous trouvâmes les armées en présence; vingt bouches à seu avaient fait sonner l'heure de l'extermination.

Je ne sais quelle inspiration me poussa, mais je mis mon cheval au galop vers le point même de l'attaque, de laquelle j'approchais. Je vis très distinctement l'ordre de la bataille qu'estamaient trente pièces de canon, en tête d'une division dont le général tomba blessé. Des tres. saillemens convulsifs saisirent mon corps, à ce terrible aspect, je songeai à Ney, et à l'idée de la mort qui peut-être..... j'étais déjà têntée de maudire, la gloire.

Certes, les Russes sont braves; ils le furent surtout à cette affreuse boucherie d'Eylau; immobiles sous la mitraille, ils n'avançaient pas mais ils ne reculaient pas non plus. Toutefois ce héroïsme avait quelque chose de stupide; ce n'était pas cet élan de confiance, cette inspiration de victoire qui circule dans des bandes françaises. Après trois heures, l'attaque était générale et acharnée. Les bataillons, arrêtés par une chaussée, ne pouvaient avancer en ligne. En un instant, sans perdre le pas, le premier

rang fait feu, puis s'ouvre au milieu par droite et gauché et va par les flancs rejoindre le der-Mer; tandis qu'un autre rang le remplace en têre. Qu'on juge des ravages que tous les coups portent dans les rangs; et cette manœuvre que je décris peut-être mal, mais à laquelle à cette heure il me scinble que j'assiste encore, s'exéeuta avec une précision et un sang froid douloureusement admirables. La neige tombait à gros flocons sur cette scene d'épouvante. Hantz me conduisit par un chemin de traverse vers les . débris du toît d'une masure. Je descendis de cheval et voulus envoyer mon domestique découvrir de quel côté nous pourgions attrapper la route de Chomoditen, vers laquelle devait se trouver le corps de Ney. Hantz refusa obstinément d'obéir disant: "Mort ou vif, je nu ., quitte point d'un pas mu jeune maître. "Je commençais à éprouver du malaise, et je voulais remonter à cheval pour échapper par l'action à l'accablement de mes pensées, lorsque des cris, un bruit épouvantable quoique lointain nous choserent à l'étrier, la bride en main. Oh! jun'écriai je, c'est une déraute, que je meure watant! - Won voyez-vous, ma joune maître. ", re sont les Français qui nettoient la plaine." Les cuirassiers s'étaient élancés sur une redoute cet avaient été repoussés par les Russes. Les fantassins l'attaquèrent: c'était june émulation de valeur et de rage. Nous étions derrière un escadron de la division Montbrun. Je j'était de plus m'éloigner de cette muraille de braves, qui me paraissait le plus sûr rempart. C'était le moment où tous les corps donnaient.

Que ceux qui, n'ont pas vu de près une bataille se trompent quand ils croient les chefs moins exposés que les soldats! J'ai surpris des états majors entiers; chargeant à la fête des divisions. Un instant la cavalerie légère avait été mise en désordre et brisait ses carrés; tout fut dans le même instant rétabli par l'intrépidité des officiers du plus haut grade, restés fermes au poste. Les aides de camp, les ordonnances volaient, de toutes parts au milieu de l'obscurité et de la mort, avec une intrépidité qui fait, croire à toutes les fabuleuses descriptions des poètes.

Dépouillés d'une partie de leur artillerie, les Russes, apres d'inouis efforts, commençaient à fléchir: on les poussait avec fureur. Je ne dirigeais plus ma marche, je suivais le torrent. Dans cette mêlée, je fins reconnue par Caland, vaguemestre du 5e corps. Il me prit aous son égide, et loin de blamer mon imprudence, il se mit à louer ce qu'il appelait ma bravoure dans ces termes énergiques que je ne puis répéter pour les salons, mais qui composent, sans le dé-

igrader, le vocabulaire des champs de bataille. Le demandai à Galand si l'on savait quelque chose de Ney. » Il chasse les grénadiers de Wo-renzeff. Si vous voulez souper avec lui; il fau
dra l'aller chercher un peu loin.

- >- Mais de quel côté? m'écriai-je.

»— Impossible en ce moment d'y aller. Vous » êtes bien iei, je veux vous enrégimenter, » ¡Un ordre, soudain vint l'enlever à ses joyeux propos.

. On se battait depuis le matin, et il était déjà plus de trois heures, je crus appercevoir les chasseurs à cheval de la garde: je m'approchai pour m'en assurer, connaissant beaucoup leur colonel, le général Lefebvre-Desnouëttes. C'étaient la 4e et la 5e division de cavalerie légère, qui, quelques minutes après, culbutèrent dans une charge jusqu'à la réserve russe. Dans le moment régnait autour de moi une espèce dé calme; ou plutôt le bruit du canon et de la mousqueteria ne frappait plus une oreille faite depuis six heures à leur tapage. J'étais alors d'un sang froid qui, en me le rappellant ici à anon burcau, me semble merveilleux, et que le lieu de la scène rendait tout naturel. me força de prendre quelques gouttes d'eau-devie. Je déteste cette boisson, mais en avaler uns cuillerée suffit pour m'expliquer le juste

Déjà les mouvemens de nes troupes en avant laissaient l'espace libre au service rapide des ambulances. Je vis là l'intrépide Larrey au milieu da ses prodiges, ses dignes camarades fouil-Ler les monceaux de cadavres dont la terre était jonchee, peur erracher set secourir tout ce qui respirait encore. Hantz s'était mis au service des ambulances avec une générouse activité, quand tout-à-coup les colonnes s'ébranlent de nouveau. Mon cheval m'emporte, Hantz l'apercoit, et atimale, endore sa course par celle du sien qui me présse. La charge sonne : notre cavalerie est au galop avec son impétuesité de feu. On ne tourne pas l'ennemi con l'enfonce de front. Les Russes, formés par deurs défaites même tiement bon avec un courage et une habileté dignes de leus maîtres. A Eylau, quoique vaincus, les Russes devintent presque des rivans.

J'avais toujours d'excellens pistolets et le sabre léger que Moreau me donna lorsque je partis pour Held avez lui; armes innocentes, qui n'avaient encore servi dans mes campagnes qu'à effrayer les hôtes malgracieux qui veullaient trop me rançonner. Cette fois la mêlée était si chaude, que machinalement je me tins en garde, non pour frapper, mais pour me défendre. Je crois même que, malgré cette attitude, je haissai plusieurs fois la tête à la vue des coups terribles qui s'échangeaient autour de moi; j'étals si serrée dans les rangs, que, perdant toute raison, me voyant déjà foulce aux pieds des chevaux, je dégage ma main par un mouvement rapide, je me précipite au plus fort de la mêlée et reçois au dessus de l'œil gauche un coup de pointe qui me couvre le visage de sang. Je ne sentis pas la douleur; mais la vue du sang me fit mal. Aussitôt Hantz colle son cheval contre le mien, s'empare de ma bride, et m'entraîne heureusement à cent pas en arrière.

- Il est arrivé quelquesois à ma vanité de laisser croire que j'avais gagné cette blessure en me désendant; mais ici je veux être vraie, comme je le sus lorsque Ney me dit quelques jours après: » Ah! nous voilà véritablement frères — » d'armes; cela vaut la croix!
- >- Non, je vous assure, car je ne me suis > trouvée là que parceque je ne pouvais me re-> tirer, et j'ai eu des frayeurs à mourir.
- » Quand on a peur on ne vient pas si pres » du danger.
- »— Je croyais vous rejoindre....» Au fait, je me suis convaincue que c'est un hussard fran-

çais qui, entraîne par son chevat, le sabre à la main, m'a applique le cachet du courage, que les soldats appellent le bapteme de la gloire.

Je restai long-tems à cheval, la tête entourée d'un mouchoir, le visage considérablement enflé. Je vis le champ de la victoire après celui du carnage; jamais il n'y en eut de plus sanglant. Je mis pied à terre près d'un tertre où j'eus oceasion de contempler toute la bonté des soldats français, si terribles dans l'action. aperçûmes, étendu, un grenadier russe levant les bras et poussant des murmures inintelligibles. Un jeune soldat de la ligne, blessé à l'épaule, nous appelà pour lui sider à soulever, le Russe et à lui présenter sa gourde. Hantz était déjà en devoir d'exécuter les voux de cotte généreuse pitié; il soulève le Russe, puis le replace vite avec un cri d'horreur, le mouvement venait de terminer son agonie! » Allons c'est fini, dit le » soldat français; pensons à nous. — Allez pren-» dre le cheval de mon domestique, lui répliquaipje. v Frappe du son de ma voix, il me re. garde et ajoute: » Il paraît que vous avez reçu » un joli atout, et vous êtes une femme, je rois?

<sup>&</sup>gt;-. Non pas camarade.

<sup>» —</sup> Vous êtes donc de ceux qui ne prennent ani barbe ni monstaches? c'est égal, vous êtes

» brave. Allons rejoindre l'ambulance. A quel » général êtes vous ? car vous êtes secrétaire: » sans doute.

- Avec le général Nansouty, lui répondisje pour en finir.

»— Oh! je ne suis pas surpris que vous ayes » été si près; il ne se cache pas celui-là. »

Nous marchions péniblement, car le froid excessif, l'obscurité déjà grande, les chemins épouvantables, et comme des montagnes d'hommes et de chevaux sanglans, le canon grondant toujours au loin, et par raves intervalles. C'est? la gauché, répétait notre blessé; Ney est là, il n'en aura pas non plus le démenti. Nous quittâmes notre camarade à un misérable village où je voulais rester aussi, mais où Hantz ne voulut pas que je m'arrêtasse, ayant, dit-il, trouvé mieux. En effet, nous parvînmes à une maisonnette fort propre, où un brave homme et sa vicille femme me prodiguèrent tous les soins. que mon état rendait si nécessaires. Comme: tous les gens de campagne, la vieille avait des : prétentions médicales, elle les exerça sur moi avec d'assez heureux effets, au point que, le ; lendemain, l'aide-chirurgien qui survint et auquel je me confiai, me fit, par la douleur qu'il. me causa, regreter les bénignes compresses de. mon premier et grotesque esculape.

preuve de tout et que fivals fait pour m'approcher de lui afin de contempler ses lauriers.

De me séparai de mes hôtes avec reconnaisance.... et avec joio. Je fus placee dans une bonne calèche allemande comme dans un lit, accompagnée de mon fidèle Hantz et de deux domestiques. Je ne demandai pas où hous allions... On était venu de sa part; j'étais sûre de le voir. que m'importaient la route, la distance, le tems, la fatigue? » Je vais le voir, et il est victorieux! « Ces pensées étaient ma vie et mon courage. Nous fimes; huit lieues environ par d'affreux chemins. en ra'arrêtant qu'une fois. Je ne faisais aucune. question, et je defendais à Hantz d'en foire. Nous approchions, suivant Hantz, de Leibbergen, jolie ville dans une direction opposée à Evlan. C'était déjà un soulagement que de m'élbigher de ces champs où tant de précieux sang avait été mersés man ang pang agrapion de par

Il était nuit quand la voiture tourna dans une cour spacieuse. On ouvrit la pertierty on men-lava de la calèche. C'était Ney lui-même. Il me déposs sur un lit de repos dans une selle basse. Je no pouvais articuler une seule parole; la souffrénce, le bonheur, cette sorte d'abattement qui s'empare de laute la plus vigourême au tabiné même de ses efforte; tout est amas confui de seditiment entrairés formait cependant une oxtasable re-

pos et de félicité. Les regards, la voix de Ney, me disaient, et avec quelle éloquence! que ai j'éprouvais beaucoup, j'inspirais beaucoup à celui que mon imagination n'avait jamais quitté, au héros dont la vie etait devenue comme mon ame, dont le souvenir était comme le ressort secret de toutes mes démarches, et les pareles l'étincelle électrique de mon existence! Eh bien! cette rencontre après la victoire était l'abrégé, était la réalité, était en quelque sorte le dénouement de toute ma vie.

## CHAPITRE LXXX.

Continuation de la campagne. Le maréchal Lannes. La Retour à Paris.

Après m'avoir prodigué tous les soins d'une tendresse délicate, toutes les expressions d'un attachement bien cher à mon cœur, Ney, tout entier à ses devoirs, hasarda quelques paroles sur la nécessité de nous séparer, me disant: » Ce » moment est le seul que je puisse encore vous » donner. Il faut partir, mon amie, retourner » à Paris. Si dans quarante huit heures la fièvre » n'est pas trop violente, vous vous mettrez en » route avec votre domestique et quelqu'un de » sûr. « Je le regardais, je ne respirais qu'avec peine. » Vous vous arrêterez à Nancy; je vous » donnerai une lettre pour une famille au sein » de laquelle vous pourrez vous rétablir.

Y pourrai-je parler de vous? m'écriai-je.
Oui et non. Comme d'un ami de votre

mari servant sous mes ordres, mais point avec les élans de votre imagination italienne.

»— J'entends, comme d'un protecteur, et avec » la réserve d'une convenable reconnaissance... » Non, non, j'irai en Italie, seule, libre: là, du » moins, il me restera le bonheur de parler de » vous comme je sens. «

J'étais anéantie, mais quand on aime, les sacrifices mêmes de cet amour ordonnent à l'ame de la force, et comme un douloureux bonheur. Je savais que l'énergie, la résolution étaient de meilleurs titres auprès de Ney que les accens de la faiblesse. Je m'efforçai de paraître ce qu'il désirait que je fusse, résignée; mais je sentais même dans la dernière joie de cette lutte de dévouement que pour moi tout bientôt allait fimr. La guerre était loin d'être terminée. La victoire d'Eylau avait été presque négative, quoique les Russes cussent été vaincus. Nos pertes étaient immenses. Augercau avait été blessé,

que les Russes cussent été vaincus. Nos pertes étaient immenses. Augercau avait été blessé, son corps d'armée presque écrasé; les généraux d'Haupoult, Catineau, Lacuée, Bourrières, tous amis de Ney, plus de trente autres de ses intimes frères d'armes, avaient trouvé la mort. Ney me disait avec une sorte de désespoir: » Le tom-» beau a englouti vingt mille français, et il n'est » pas fermé. Cela n'est pas fini. «

Hélas! il n'était que trop vrai. L'hiver se passa

en escarmonches, en sièges, en sanglans proludes, en levées d'hommes. Le marechal Lannes était avec Ney l'ame de cette armée, et lui seul à Friedland avait assez décidé les affaires pour qu'elles fussent du moins glorieusement suspendues. Rien de plus touchant que l'admiration que ces deux guerriers exprimaient l'un pour l'autre. Lannes avait encore un peu plus que Ney l'énergie du langage militaire; moins de noblesse peut-être, mais autant de loyauté. On ne saurait imaginer un homme bourru avec plus de cordialité, et quelquesois plus apirituellement trivial.

Ma blessure avait été plus sérieuse qu'on ne l'avait cru d'abord, mais l'intérêt qu'elle me va-lait de la part de celui pour qui je l'avais reçue, ne me laissait pas sentir la douleur. J'étais dans la maison d'un chirurgien de Lubstadt, petit village voisin d'Eylau, entourée de tous les secours imaginables; car en ne peut se faire d'idée combien les Français, dans ces contrées tant ravagées par la guerre, s'en faisaient encore par leur earactère pardonner les désastres. Pouvant enfin être transportée, Ney me donna mon itinéruire, mon ordre de départ, et cette fois je n'osai plus avoir de murmures contre cette indispensable séparation. Le spectacle de la guerre m'avait horriblement agitée, et le tentiment des

liens sacrés qui élevaient entre moi et Ney une barrière respectable, contribua, en me désabusant, à m'inspirer la force du départ. Mon exaltation s'était calmée à l'idée des affections légitimes entre lesquelles j'aurais eu honte de me placer, au souvenir de cette jeune et belle épouse que Ney chérissait si justement, et de ces nobles enfans, son seul orgueil avec la gloire de sa patrie... Qu'avais-je, grand Dieu! à mettre dans la balance d'une si grande et si pure destinée, si non du remords pour tous deux? Ah! Ney m'était trop cher pour ne pas les lui épargner.

Je partis donc de Lubstadt le 20 janvier 1807. Le voyage fut on ne peut plus pénible. Je no comptai pas les jours, mais ils furent bien longs avant que nous ne fussions parvenus à Nancy. J'y arrivai plus harrassée que le jour de ma blessurc. Je n'y restai que quelques jours, car l'enthousiasme de ce pauvre Hantz pour sa jeune maître m'y eût rendu l'objet d'une curiosité fort importune. Il fallut m'arrêter à Bar, puis à Châlons. - A Château-Thierry la fièvre se déclara; bon gré mal gré, je voulus continues la route, mais arrivée à Saint-Denis il me fut impossible d'aller plus loin; l'on me coucha. Au milieu des frissons de la sièvre, je sentais comme un dégoût de la vie à l'idée de toutes mes illusions perdues, de tous mes rêves évanouis, ré-

duite, après la perte de ce qui avait fait battre mon cœur, à la nécessité d'un avenir de raison. Le matin, je ne pus me lever encore pour chasser mes tristes pensées, ou plutôt pour les dissiper. Je me mis à refouiller mes papiers. J'en avais une grande quantité, et comme dans le nombre il y en avait de fort importans pour une foule de personnes considérées, je ne voulais pas rentrer dans Paris sans réparer leur désordre. Il y avait, entre autres, la minute de la lettre qu'on écrivit, à la date du 6 fructidor an 5, au Directoire, pour dénoncer la trahison de Pichegru. Je l'avais gardée comme une relique, et c'est d'elle que Regnault de Saint Jcan d'Angély m'avait dit souvent qu'elle pourrait devenir un contrat de deux mille écus de rente. Dans la disposition d'esprit où je me trouvais, quels douloureux souvenirs cette lettre me rappela! Cette preuve d'un caractère irrésolu, qui avait diminué pour deux partis les proportions d'un tel homme, ne pouvait frapper mes yeux sans me retracer le bouleversement que sa brillante destinée venait de subir; abattue, après tant d'années, sur le soupçon d'une connivence coupable avec celui que Moreau lui-même avait signalé comme traître et parjure à la République.

Je remis cette lettre dans le portefeuille qui contenait ce que je possédais de plus précieux.

Je dirai plus tard comment le tout me fut volé à Genes, en 1808.

Au bout de deux jours, ayant repris plus de force que de courage, je me décidai à me faire transporter à Paris. J'y menai encore cette fois une vie fort retirée, ma santé, ébranlée par tant de secousses, ayant peine à reprendre. Je ne pouvais sortir que fort peu. La plupart de mes connaissances absentes, sur les champs de bataille, j'avais quélque répugnance à revoir les salons de Paris, vides de leur plus bel ornement.

control of the contro

## CHAPITRE LXXXI

Jz me décidai à quitter Paris, et je partis pour Gênes avec le beau-frère du chevalier Dulfieme. A peine arrivés, mon compagnon fut obligé de se rendre à Bologne. sur les instances du comte Caprara, neveu de l'archevêque et chambellan de l'Empereur; il était son secrétaire, et devint, plus tard sous-préfet à Trévise. J'étais résolue à un assez long séjour à Gênes et dans ses environs. J'avais emporté plusieurs lettres de recommandation, mais persuadée par expérience que la meilleure partout c'est l'argent, et tenant singulièrement à mon indépendance d'heures, d'occupations et de plaisirs, je ne fis que fort peu usage de ces inutiles précautions. Je pris un logement sur le port, dont la vue ravissante me tenait pendant les premiers jours clouée à mes

fenêtres, admirant le magnifique amphithéatre qui à donné à la ville le sournom mérité de Superba. Levé dès l'aurore, je parcourais à cheval ce pays enchanté.

Gênes, ancienne république, qui a partagé long-tems avec Venise le commerce du monde; Gênes, qui a traîté de puissance à puissance avec nos rois, ne formait, plus à cette époque qu'un département de l'empire: seulement, par un reste de respect, pour sa grandeur passée, ce beau nom de Gênes avait été donné au département, et ses magnifiques souvenirs, n'avaient point été zinsi enfants sons une denomination de fleuve ou demontagne. Il suffit de parcourir les rues diune pareille cité pour se représenter son antique puis sance le faut qu'un peuple eit presque mis le and mission tier à contribution pour être si bien boge: Come sont que des palais en marbre, d'une grandeur et d'une beauté réclles encore par les pompes du site où ils reposent. Si l'on pouvait faire rume estimation de tapt de richesses, elle monterait, je suis sûre, à une valeur et à une somme que tout l'argent monnoyé du globe ne pourrait acquitter; clest en effet le monopole de plusieurs siècles immobilisé en quelque sorte dans les rues d'une ville. Par un contraste qui ajoute encore à l'idée de cette prospérité, c'est que la terre était si précieuse qu'elle semblait être trop

étroîte pour contenir tant de monumens; car ces palais si supendes sont épars dans des rues étroites comme des ruelles, où l'on ne peut passer sans être coudoyé et heurté au moindre embarras. Il en est trois cependant qui font oublier les autres par leur imposante régularité, et quand l'on parcourt Balbi, Nova et Novissina, on est tenté de s'agenouiller d'admiration devant tant de merveilles enfantées par le gésie des arts et payées par le seul génie du commerce.

Mais combien l'imagination s'attriste bientôt après s'être exaltée à l'aspect de la décadence des choses d'ici bas! Ces palais si magnifiques 'sont deserts. Leurs riches propriétaires habitent les complies, les marchande encombrent de leurs boittifues les étages inférieurs, et les falons déserts de betwent guere qu'il exciter les visites des étrangers, et a provoquer les atibes aumones de leur enthousiasme. Le plus beat de ces palais est celui de M. Durazzo, dernier doge de la république, que Napoléon avait adjoint aux tribuis français dont il avait composé son senat, espèce d'Hôtel des Invalides pour toutes les notabilités républicaines. C'est une véritable monvaille du-· puis les colonnes qui soutiennent. L'édifice jusqu'aux meubles qui le décorent et aux tableaux qui le tapissent. Le palais Durazzo était le séjour obligé des hauts gouverneurs qui s'étaient succédés à Gênes, depuis la conquête définitive des Français, Le prince Borghèse y venait étaler quelquefois sa magnificence impériale; mais, par un contraste remarqué de tout le monde, Napoléon, plus modeste ou plus grandement orgueilleux, avait choisi pour demeure de prédilection, lors de son passage, le palais presque délabré de Doria, lequel offrait, pour un homme tel que lui, l'occasion de coucher dans la chambre où s'était aussi reposé Charles Quint, son prédécesseur en fait de monarchie universelle.

Au milieu de toutes ees pompes de marbre, ja visitai avec plus de plaisir l'église moderne San Syro, qui me frappa beaucoup moins par les chefsd'œuvre des arts, que per la singularité des mœurs génoises, qui permet aux belles dames d'y donner leurs rendez-vous et leurs plus importantes audiences de galanterie; cé qu'il y a même de plus piquant, c'est que les femmes ne portent guère cette facilité d'abord et de conversation que dans le lieu saint, et qu'elles reprennent, je ne dirai pas plus de sévérité, mais au moins plus de réserve dans les salons. Il est vrai qu'elles y sont, comme dans toute l'Italie, sous la haute police de leurs chevaliers de tous les rangs, lesquels, suivant le numéro d'intimité qui leur est accordé, inspectent et contrôlent leurs coups d'œil et le jeu de leur physionomie. Les femmes,

qui sont on général fort jolics, n'ent pas cette disposition malveillante qui, dans d'autres pays, les porte à se critiquer réciproquement, et à se venger en quelque sorte de leur vertu par leurs propos sur celle des autres. On ne peut se faire d'idée de la vénération qu'on porte à celles dont la boauté a été célèbre et leurs amours publics. La fameuse Argentine Spinola, qui venait de mourir dans un âge très avancé, était encore l'objet de toutes les conversations, et sa vieillesse même avait été plus long-tems honorée, à cause de la popularité de ses aventures, et surtout de sa liaison avec le maréchal de Richelieu. Je ne pense pas pourtant que ce soit à cause de ce seul souvenir que je vis le portrait de ce dernier dans le palais des doges, au milieu de deux des grands hommes de la république, ainsi que celui du maréchal de Boufflers. Ce n'en est pas moins une chose remarquable, qu'une ville où le peuple et les amans ont de la reconnaissance.

J'ai vu cependant à Gênes un plus beau spectacle que le palais Serta, que l'église San Syro, que la place delle Fontane Amorose; c'est la magnifique horreur d'un orage soulcvant la mer et huant le port. Une croisière anglaise, occupée à lutter contre la tempête, avait attiré toute la population à cette scène. Les canons de l'escadre ralliaient les embarcations légères, l'ouragan ébraniait toutes les cloches sonores de la ville et autres villages d'alentour, comme si le maître du monde eût voulu' convoquer tout un peuple à un grand acte de sa puissance et à une solennelle révolution de la faiblesse humaine. Moi qui avais vu de plus près les dangers, moi qui, sans trembler, avais entendu gronder le tonnerre des batailles, on croira sans peine que j'étais plus curieuse qu'effrayée: et, en effet, ce souvenir ne se retrace dans ma mémoire que comme une immense décoration d'opéra; mais, à vrai dire, la plus imposante et la plus belle qu'on puisse contempler.

Un peuple dégénéré peut n'être plus assez fort pour se défendre, peut mánquer des vertus qui préservent de l'abaissement et de la conquête: mais de cette décadence à la bassesse qui baisse ses fers, il y a loin; et les Gênois avaient justement, contre leur réunion à l'empire, cette répugnance qui ne peut plus aller jusqu'à la révolte, mais qui ne sait pas non plus descendre jusqu'à l'amour. Le commerce était ruiné, et l'intérêt comme les souvenirs se réunissaient sans danger pourtant contre nous. Les administrations étaient vigilantes, confiées à des hommes habiles, et la conscription seule rendait le joug difficile autant qu'il était pesant. Le général Montchoisy, qui commendait en second dans la haute suzeraineté

Genes ne suffisait pas a mon inquiete activité d'esprit; aussi je la quittais quelquefois des jours, des semaines entières, pour voir, pour observer et surtout pour courir. C'est ainsi que je visitai tout le littoral de la Ligurie et toutes les villes des Apennins, dont je vais retracer mes excursions.

## CHAPITRE LXXXII.

Excursion à Bobbio. - Souvenirs du général Junot.

Comme je ne fais pas un itinéraire, et que d'ailleurs les descriptions n'ont d'attrait pour moi
qu'autant qu'elles se lient à des souvenirs de gloire, on concevra sans peine que, tout en courant
dans un pays où chaque ville, chaque hameau
rappelle une bataille et une victoire, je ne manquais jamais d'interroger de droite et de gaucha
les paysans, les aubergistes, tout ceux que le
hasard me faisait rencontrer dans les diligences,
dans les maisons où j'étais présentée. Avec ma
facilité d'impressions, il n'y avait pas un village
où je ne trouvasse à me distraire, à m'occuper,
reprenant bien vite ma course dès que j'étais'
satisfaite.

Bobbio est une petite ville au milieu des Apennins, alors chef-lieu de sous-préfecture. Le spectacle des monts qui la cernent et l'emprisonnent XXXI. 27 est d'autant plus imposant, qu'on a l'air d'être enfoui dans des gorges de montagnes comme dans le fond d'un bocal. Les habitans sont plus vigoureux que les autres Italiens. Le voisinage des montagnes y retrempe sans doute continuellement une nature dont ils font d'ailleurs le même emploi que leurs autres compatriotes, pour qui le plaisir semble un besoin du climat. Le clergé, qui dans toute l'heureuse Ausonie partage les goûts populaires et se trouve mêlé à toutes les fêtes, jouissait même à Bobbio, quand j'y passai, d'un peu plus de liberté qu'ailleurs, ce qui n'est pas peu dire en pareille contrée. Toutes les dames ont là, aussi bien qu'à Gênes, la troupe obligée des adorateurs. Les jounes ecclésiastiques font leur partie dans les concerts; et j'en ai entendu chez une noble marquise, dejà vieille, mais. véritable Ninon de l'endroit, qui chantaient le saria et même le buffa ayec une complaisance et une bonne volonté toute charitable. Je ne sais pourquoi, quand j'en témoignai ma surprise au sous-preset, qui était venu me rendre visite, il me dit que les usages faisaient tout, et que dans le carnaval plusieurs jeunes théologiens avaient figuré dans une mascarade fort gaie, sans que cette liberté leur eût fait le moindre tort, et jeté le moindre sonpçon sur leurs dispositions religieuses.

La danse est surtout de qu'aiment de passion lés habitans de Bobbio de toutes les classes. Je n'ai jamais vu sur nos théatres de Paris imiter l'originalité de ces pas vigoureux et pittoresques, que les élégantes exécutent avec autant de fermeté que des paysannes. La montferrine m'a surtout frappée par l'incroyable dextérité et la prodigieuse force qu'elle exige. En général, on trouverait dans les montagnes des indications et des ressources pour la chorégraphie, et de précieux rajeunissemens pour le goût blasé du public. Les divers opéras des grandes villes devraient avoir, en vérité, des commis voyageurs.

Les femmes sont jolies à Bobbio; cest une observation qu'on peut renouveler à chaque village de ces contrées, et je ne la fais que pour constater ma justice distributive et mon désintéressement. Celles de Bobbio ne m'ont paru avoir rien de plus remarquable que leur beauté mollement efféminée, ce qui est bien quelque chose; effes saluent d'une drôle de manière, d'une manière plus anglaise qu'italienne: la tête seule s'agité, pour saluer, sur un corps qui reste immobile.

Ce que j'appris de plus curieux me sut raconté par l'obligeant sous-préset, qui passait, malgré les plaisirs sont je viens de retracer l'image rapide, une vie asser rude dans son petit empire, à cause de la difficulté qu'avait mise le pays non pas à se soumettre, mais à comprendre les lois françaises. Il y avait même eu, dans les premiers tems de son administration, quelques soulèvemens des paysans montagnards; d'ailleurs par la misère fort ingouvernables. Bobbio n'avait fait, dans cette occasion, que ressentir le contrecoup des mouvemens insurrectionnels qui avaient pris naissance dans les Etats de Plaisance et 'de Parme. « Nos montagnards, ajouta le sous-préfet, s'étaient mêlés d'ailleurs avec assez de bonne volonté à une bande qui avait été rejetée du côté de leurs montagnes. Il y avait plus d'espoir de pillage que d'esprit de révolte dans ces conjurés. Ils prenaient impitoyablement les poules et les fonctionnaires publics. Les contes les plus absurdes couraient la campagne. L'Empereur, suivant ces héros d'un quart-d'heure, avait été battu par les Autrichiens, fait prisonnier avec quarante mille hommes, et, pour tous ses péchés, jeté dans une cage de fer. Le général Junot, qui ne plaisantait pas eu fait de rebellion, et qui commandait alors dans les Etats de Parme, avait déployé ce te énergie militaire qui prévient beaucoup par la terreur qu'elle inspire; et, pour que l'idée des châtimens fût toujours présente à une population plus remuante que dangereuse réellement, il avait commence par faire brûler le

Milage de Mezzano, où le désordre avait éclaté d'abord. L'adjudant général Grandseigne, homme bon et modéré, avait adouci cette rigueur en permettant aux babitans d'emporter leurs effets, et en faisant respecter l'église. Cela avait été, suivant mon ainiablé historiographe, un curieux spectacle que célui des révoltes soumis se réfugiant dans le temple préservé, et dansant avoc une certaine Jose à la vué de leurs maisons en flammes, parce qu'ils prétendaient que si l'incendie était un mal, il était aussi un bien, puisqu'il devenait une valable quittance de leurs fermages arrières.

Le général Junot, qui pensait avec raison que la présence d'un chef redouté ajoute toujours à l'effet des grandes mesures, vint en personne visiter le pays, que quelques exécutions avaient suffi pour pacifier. Il sit son entrée solennelle à Bobbio, au son des cloches de toutes les églises, où s'entonnait le Té Deum, entouré de ses aides de camp; des hauts fonctionnaires de tout le pays, dans un appareil presque impérial. La feducésse, qui cut servi de renfort aux révoltes s'ils avaient réussi, servit de garde d'honneur au brillant proconsul, qui fut reçu, complimenté, harangué par les officiers municipaux aux portes de la ville, au milieu d'un groupe de femmes élégithes. La marquisse de Malaspina, la Corlane

de l'arrondissement, lui débita des stances faites par elle en société avec un adjoint du maire dans lesquelles le pénicé inclinait sa tête, et la Trebia penchait son urne devant le dieu de la guerre, et les foudres du nouveau Jupiter tonnant. Le général recut immé diatement les autorités à son hôtel. L'admiration fut universelle quand tout le monde l'entendit répondre au président du tribunal, en fort bon toscan. Presque sultan en mêma tems que géneral, Junot était étendu sur un canapé, ses officiers, ses aides de camp, sa suite, les fonctionnaires ne prenant pas la liberté de s'asseoir devant lui; il paraît qu'il ne permettait cette distinction qu'aux femmes, encore fallait-il qu'elles fussent jeunes et jolies. Bobbio, au lien d'être en état de siège, fut en un véritable état de fête. Le peuple dansa dans les rues; les gens comme il faut composèrent, chez la marquise, un bal très brillant de sous-présecture, Junot regarda avec plaisir nos montferrines, et soupa très honorablement: il s'était un peu plus désié de notre vin que de notre acqueil; aussi ne prit-il que d'un excellent Bourgogne, qui faisait, m'a-t-on assuré, toujours partie de son bagage militaire. «Junot n'étant yenu à Bobbio que pour se donner le plaisir de voir de ses yeux la tranquillité rétablie par son entremise, ou plusos par sa fermeté, quitta la ville avec le même gérémonial

qui avait présidé à son entrée: tout Bobbio l'accompagna avec de grandes marques d'admiration; r'était un souverain à cheval au milieu de sa cour. Junot, célèbre par son addresse à tirer le pistolet, se donna pendant toute la route, pour la faire éclater, le singulier plaisir de tirer, au grand galop, les poules et tous les innocens volatiles des paysans; mais pour montrer qu'il était aussi généreux qu'adroit il jetait une pièce de 5 francs à tous les pauvres propriétaires qui lui rapportaient l'animal blessé, lesquels s'en allaient bien contens avec la victime et avec l'argent. Ce qu'il y eut de bien curieux, comme je vous l'ai déjà raconté, dans toute cette espèce de campagne contre les villages des Apennins, ce fut l'insouciance, la légèreté, la gaieté même qui accueillirent les représailles, ou plutôt les précautions militaires des troupes françaises. Les prétendus insurges buvaient avec les soldats qui brûlaient leurs pénates et trinquaient très joyeusement en face do leurs maisons brûlées ou envahies. Jamais carnaval ne fut plus gai que celui de cette année de persécution; à Bobbio même, des jeunes gens se déguisèrent en insurgés, en brigands, et se livrèrent aux plus plaisantes parodies à ce sujet. Cependant, il y avait eu plusieurs exécutions; une vingtaine de paysans fusillés, ainsi que deux prêtres désignés comme leurs complices et leurs

instigateurs. > Hélas! me disais-je en écontant le récit de cette folie italienne que le spectacle du sang n'avait pas altérée, jamais on ne sent davantage le besoin des plaisirs que dans les tems de crises; les violons ne sont point incompatibles avec les échafauds. N'avais-je pas pour me convaincre de cette inexplicable disposition du cosur humain le bal des victimes à Paris, où l'on n'avait été admis, qu'en prouvant la mort de quelqu'un des siens?

Mais, par exemple, ce qu'on ne voit point en France, c'est l'indifférence et presque la protettion qu'en général on accorde en Italie aux criminels. La, pour qu'on les dénonce, il faut que les dénonciations soient payées; car s'il n'y a rien à gagner avèc la justice, elle perd présque toujours sa proie. Les gens qui ont echappé aux peines afflictives, soit peur, soit sympathie secrète, ne sont guère plus mal vus que d'autres. Il y avait eu à Bobbio un exemple tout particulier de cette indulgence morale; celui qui en avait été l'objet venait de mourir quelque tems avant mon excursion dans cette ville, et je m'en vais en rapporter les circonstances avec toute l'exectitude du cieerone dont je la tiens.

Deux frères avaient assassiné leur oncle, pour se venger du meurtre que celui ci avait commis aur la personne de leur père, pendant qu'ils

étaient enfans. Le meurtrier, dont il était si grandement question à Bobbio, avait été jugé à Gênes avec une indulgence qui avait remplacé, en considération des motifs qui avaient armé son bras, la peine capitale par une amende limitée. Echappé à la justice, ce meurtrier s'était réfugié à Bobbio et y avait mené une vie honorable et paisible pendant plus de vingt ans, quoiqu'on n'ignorât point ses antécédens, comme on parle aujourd'hui, et quoiqu'on racontât même les détails horribles de cet assassinat, après lequel les deux frères auraient, dit-on, bu du sang de leur victime. Personne ne frémissait en passant devant l'homme précédé d'une telle renommée. Il faisait je ne sais quel commerce, et en secret le commerce de l'usure. Malgré ce surcroît de motifs de haine et de réprobation, l'honnête meurtrier augmentait son petit pécule et sa considération dans Bobbio. La mort seule vint troubler le repos de l'assassin usurier. Au milieu de ses dernières souffrances, il songea à faire son testament; mais il se méfie des notaires, et craint que ses neveux, ses héritiers. les enfans de ce -frère qu'il a naguère immolé, n'aient corrompu les officiers publics. Deux prêtres et deux médecins sont appelés. Il paie grassement les prières et les ordonnances; mais il craint encore les médecius et en fait venir d'une ville voisine.

On lui ordonne une opération, mais il croit bientôt que ce n'est qu'un moyen plus expéditif de l'envoyer dans l'autre monde. Il meurt par crainte de mourir; il enrichit par la peur d'un testament ceux que son testament allait dépouiller, et prouve enfin par ces tourmens d'une ame qui tremble devant la dépravation des autres, parce qu'elle juga de toute l'humanité par son affreuse conscience, qu'il est un moment terrible où les avares perdeat leur argent, et où les assassins trouvent une vengeance,

## CHAPITRE LXXXIII.

Voyage à Turin. - Cour du Prince, Borghèse et de la princesse Pauline.

La vie nomade get un besoin si impérieux pour moi, qu'à peine de retour à Gênes, je n'y fig on quelque sorteien'une halte, et me remis presque immédiatement en marche pour une nougello ceravane. J'avais appris par un chambellan du prince Borghèse qui était descendu dans l'hôtel que j'habitais à Gênes, que la cour de Turin allait se trouver au grand complet par la présence assez rare de la princesse Pauline; et que cette capitale des départemens auglela des Alpes allait, pendant un mois; devanis un séjour tout-à-fait digne de l'attention et des loisirs d'une voyageuse. Il n'est pas nécossaire de me pousser beaucoup quand il s'agit de courir. D'ailleurs, quoique déjà guérie, D'étais, persuadée que mon rétablissement s'obtiendrait surtout plus complet par des distractions. La santé est un admirable prétexte qui se prête à toutes les fantaisies de la tête, et qui fait que la plupart du tems dans la vie les plaisirs et les caprices sont traités comme des devoirs sérieux et des nécessités supérieures.

Je me rendis donc a Turin mais sculement pour y passer quelques jours, avec la résolution de revenir à Gênes, ou je prendrais un parti quand l'état de mes fonds me dirait d'être raisonnable, autant au moins qu'il m'est donné de l'être. En allant chercher dans l'ancien séajaur des rois de Sardaigue des impréssions fricyolesa je sus mitraînée parquir retour de pensées plus graves à visiter le champ de Bataille ede Marengo: da gloire militaire exercei un inperovable empire suit mou cœur et l'avoire que mes idées, tout-à fait changées sur Bonaparte depuis mon aventure de Milan, me disposaient singulièrement aux extases de l'admiration. Une colonné élevée sar la route, en face du village de Marengo, no permet pas de se méprendre sur la place précise ou sé portèrent les plus grands coups de catte immortelle journée. Le mis pieds à terré dès que j'aperçus ce simple monument d'un si grand souvenir. Je parcourus le village, interrogeant les traces effacées de la bataille ji puitije iringi me wassedin utm le bord

de la route, l'œil fixé vers cette modeste colonne, première base d'une renommée et d'un trône universels: car c'est presque dans les champs de Marengo que Napoleon a ramassé la couronne de Charlemagne. De là, me disais-je, l'aigle a pris son essor; il est vonu s'abbattre sur la tribune déjà vieillie de la révolution, pour entraîner l'activité française, lasse de phrases et de massacres, vers une carrière immense et nouvelle. On peut regretter l'emploi qu'un tel géant fit de ses forces; mais il est impossible de ne point l'admirer, de ne point trouver poétique cette destinée d'un homme qui ne s'empare d'un sceptre que pour en faire un instrument de gloire nationale et de mouvement européen. La, me disais-je, un jeune homme s'élève dès ses premières batailles au-dessus des plus grands capitaines! Le feu du génie est dans ses yeux; je croyais le voir donner ses ordres, entendre ses commandemens énergiques et précis; par son génie, forcer en quelque sorte la fortune. Plus loin, je reconnaissais encore ce noble et brave Desaix, n'ayant qu'un regret sous le coup fatal. qui vient de le frapper: c'est de ne plus pouvoir servir le premier consul; admirable élan de l'amitié qui prouvait que celui qui avait le génie des batailles avait aussi le secret des cœurs, et cet art merveilleux d'exciter l'enthousiasme et le démoins chargée de chefs d'œuvre que certaines autres de la contrée, mais elle en possède asses pour avoir une réputation; je l'aurai peinte en deux mots, quand j'aurai dit que c'est une beauté régulière; ce ne sont pas celles que je préfère.

Dès le soir même, j'assistai à une moitié d'opera-buffa an théâtre Carignano, qui fait face au palais du même nom, occupé alors par la préfecture. J'eus le plaisir d'apercevoir dans sa loge M. de Lameth, qui était aimé à Turin comme il l'avait été à Digne, mais qui était là sur un plus vaste théâtre. Je l'appris d'un aimable chambellan que j'avais vu à Gênes, qui, me reconnaissant au spectacle, vint me saluer dans ma loge. me conta beaucoup de curieuses particularités sur la cour de Turin, et entr'autres que M. de Lameth pouvait être considéré comme le prince regnant du pays, le matériel du pouvoir étant entre ses mains, et le gouvernant et la gouvernante réduits à peu près au cérémonial de la souveraineté. Ne voulant pas rester long-tems à Turin, et craignant l'effet des grandeurs, je ne me souciai point d'aller voir ce haut fonctionnaire, de peur de l'exposer, ainsi que moi, à l'embarras d'une reconnaissance. Je me trompais: M. de Lameth n'est point un de ces hommes d'une faiblesse vulgaire, un de ces tempéramens vaniteux que les dignités, les titres et la faveur

feat changer. C'est au contraire un caractère soutenu et noble, un homme dont la politesse est d'autant plus aimable que ses principes sont sévères, et que c'est, pour ainsi dire, un philosophe en talons rouges.

En me quittant, le chambellan du prince Borgbèse, que je ne nommerai point pour une raison dont la futilité ne mérite pas d'être expliquée au lecteur, me demanda la permission de venir admirer mes beaux cheveux ailleurs qu'au spectacle, où j'étais affublée d'un immense chapeau. Il m'annonça sa visite pour le lendemain, ayant, me disait-il, a me proposer quelque moyen de me rendre agréable le séjour de sa patrie. C'était un excellent homme sans beaucoup d'esprit, une copie, même un peu grotesque, du vieux ton de l'ancien régime mêlé aux nouvelles allures des mœurs de l'empire. Le lendemain, il fut plus exact à l'innocent rendez-vous que je lui avais donné qu'un officier de vingt ans. Après deux heures d'audience admirative, quoique matinale, mon chambellan (c'est ainsi que je l'appellerai) me proposa de monter en calèche pour parcourir les environs. La promenade me parut délicieuse, et je fis même une remarque: c'est que les hommes bien nés, suivant l'expression commune, n'ont presque pas besoin d'esprit pour être aimables: ou plutot que, souvent dépourvus d'instruction - XXXI.

ét de cette capacité de travail exigée par les affaires, ils possedent néanmoins comme naturellement le don de la conversation, le tact qui saisit les mœurs, les ridicules de la société, et presque l'ingénieuse facilité de peindre d'un mot les caractères.

» Connaissez-vous, me dit il, notre aderable » Pauline? sa présence à Turin est une rareté, » et vous arrivez à point pour assister à toutes » les fêtes qui vont signaler son passage, sans » doute bien court; car, comme dit fort plaisam-» ment notre excellent prince, je suis peut-être » la personne que ma femme voit le moins souvent.

- » J'ai vu la princesse Pauline plusieurs sois » chez son sière Lucien, pas assez pour la con-» naître; mais je trouve un peu leste votre ex-» pression d'adorable Pauline appliquée à votre » souveraine.
- » Que voulez-vous, elle est trop jolie pour » une princesse. Elle fait certes la reine autant » que possible avec nos dames d'honneur, toutes » des plus anciennes familles de Piémont, qu'elle » a mises rudement au régime de la sonnette la » plus capricieuse; mais elle est moins reine » avec notre sexe; et, comme malgré nous, quand » nous ne sommes pas de service, nous l'aimons » comme une simple particulière. Figures-vous » une divinité de la tête aux preds : les agrémens

not ses autres sœurs ne sont qu'isolément pourvues, elle les réunit tous; on dirait l'enfant gâté de la famille imperiale. C'est en la pregardant sans doute que Canora a trouvé le secret de cette harmonie charmante de ses statues, dont les formes sont plus que belles. Il prest pas un de ses traits, qui ne soit régulier, ot une grâce indicible anime et assouplit encore nant de perfections.

r— Elle ma paru en effet ravissante, quoi-» que je ne l'aie apperçue que deux fois.... Et » elle fait tourner jei toutes les têtes?

respectueuse; mais la princesse et si bonne, respectueuse; mais la princesse et si bonne, requ'elle l'entendesit elle-même sans s'en offenser. On p'a jamais vu une cour plus induscente que la nôtre. Je ne m'en plains pas quois que je, ne puisse plus guère en profiter. Pourvu que les peuples ne paient pas trop cher les royales folies, ils aiment assez que les souve-rains se rapprochent par elles de l'humanité. On leur sait quelquefois gré de leurs faiblesses; et François Ier, comme Henri IV par exemple doivent une partie de leur popularité à leur galanterie et à leurs fautes.

des plaisirs est un moyen de gouvernement, qui en vaut bien un autre. Je suis persuadée qu'une

des causes qui ont fait dominer si long-tems de pagnisme, c'est que chacun de ses dieux représentait quelques-uns de nos penchans. Je avois avec plaisir que la cour de Turin a déjà riles mœurs de FOlympe; je lui en souhaite la durée.

. . Pour cola , je n'en répends pas. La cour, » la garnison et les employés forment ici une » population dans la population; mais le reste, » qui ne bouge pas, il est vrai, a conservé un profond sentiment d'affection pour la vieille - » dynastie, qui était bien le déspotisme le plus spaternel qu'on paisse imaginer. Nous autres rtons de l'ancienne inphiesse !" off nous a fort sibien traités; on mous a, à tous, donné quel-» que chose, et la politesse aristocratifine con-» sista surtout à ne vien refuser : mais c'est à la s cour que tout se monde est attaché plutôt squ'au souverain qui en a l'usuffuit! Beaucoup » de mes amis, soit reconnaissance, soit précaustion, ont même, avant d'accepter les cless ou » les éperons, écrit à Cagliari pour obtenir de niexmaître son agrément avant de s'engager » dans la dynastic napoléonienne.

»— Mais le prince Borghese possède peutsêtre des qualités suffisantes pour s'attacher à siamais commobles dévoucment?

<sup>. ...</sup> Iso printer Borghoso est tout à fait dans

nos mœurs, ce qui ne veut pas dire qu'il soit pidans nos opinions. Comme Néron, auquel il sest bien loin de ressembler, par la bénignité » de son naturel apathique et inoffensif, il ex-» celle à conduire un char dans la carrière; il danse passablement pour une altesse; il a , mêmo paru honorablement dans les rangs de "l'armée française; mais c'est tout simplement vun bon et excellent homme, fait pour le fur-" niente du pouvoir, et qui abdiquerait plutôt vingt fois, que de se donner la moindre peine » pour une couronne ou une fraction de couronne, semblable à celle dont il possède le simulacre. C'est une espèce de figurant de la monarchie impériale, qui ne convient pas à "l'action, mais qui ne la dépare point, parce-( rqu'il 'se met blen et qu'il a bonne tenue, en ter-- ymes de theatre! Sa felime ne l'occupe pas plus que sa souveraineté. Elle a Turin en »horreur; elle y vient le moins possible, et sc'est tout au plus si son noble époux, qui »d'ailleurs lui rend abien justice et la trouve ob charmante o s'aperçoit de sa présence ou de son absence; il n'en a des nouvelles que par ses aides de camp et ses chambellans. Si ja-» mais le prince Borghèse perd l'appétit, il ne » lui restera plus rien à perdre, et l'on pourra » prononcer sa complète oraison funchre. Du

neste, l'Empereur en est sont content; il lui reneonnaît une louable soumission, une magnifineuce généreuse, les qualités qui rassurent et
naucune de celles qui inquietent; voità, j'espère,
nun prince désintéressé, qui sera aussi bien
natee l'histoire qu'avec ses sujets, et donc je
ndésie bien que l'une, pas plus que les autres,
ndise jamais aucun mak

Mais vos portraits me donnent, très bonne wopinion de la bour de Tutine on a jouit de mia gloife de l'empire, on y respire à l'ombre » d'un génie qui est bien assez fort pour tout » protégor; celui la prend la royauté comme un a fardeau, et il, laisse son heureuse famille la » prendre comme une jouissance; pour lui les » épines», les roses pour les sians. C'est un parrent bien accommodant, que comi qui se charge mainsi de la proparation de tautes des couronnes, et dont l'épée vaille pour leur santé et » pour leur glaire.

»— Oh! oui. Mais il n'y a à gela qu'un inmonniément r c'est qu'un boulet de sanon peut ritons finir en viegt quetra houres pet aque le politique à bas, adjoui les respents.

na Mais! Napoléon no donne, pas seulement des mastres aux pays avec lesquels il dote so pamille, il leur donne des lois, et les lois du vrent plus long-tems que les hommes. D'ail

- » leurs, monsieur le baron, le prèsent est beau, il » est glorieux; pourquoi songer à l'avenir? Les » peuples ainsi que les individus ont tout à gagner » à vivre à l'aventure et à se fier à la destinée.
  - » A qui le dites-vous?.... à un Italien?
- »— Voila une bonne foi et une candeur dont » je vous fais mon compliment. Continuez à me » parler de la cour de Turin, des généraux, des » officiers, des jolies femmes, tout cela forme » l'état major de la domination française.
- »— Je ferai micux que vous en parler, je » vous montrerai cette lanterne magique des va-» nités, et vous m'y verren défiler tout comme un » autre. Il y a dans trois jours un grand bal » chez le général commandant; je vais vous faire » inviter. Le prince et la princesse veulent bien » l'honorer de leur présence. Ce sera magnifque; vous vous croirez aux Tuileries. C'est le » prélude de toutes les fêtes qui vont se succèder.»

## CHAPITRE LXXXIV.

Un bal à Turin. — Quelques portraits.

Quorque je n'eusse point apporté tous mes bagages, j'étais à cette époque si chargée de toutes les richesses de femme, que ma toilette ne m'occupa point tout entière, pendant les deux jours qui précédèrent ce bal, où j'étais sûre de rencontrer l'élite de la société et les notabilités de la cour. Je n'eus presque pas besoin des artistes de la ville pour être bien sous les armes.

Il n'y a vraiment que les Français pour ces sortes de triomphes, comme pour de plus importans. Le luxe, le bon goût, l'élégance des salons étaient éblouissans; c'était un bal préparé avec autant de frais et de soins qu'une bataille. Les officiers y étaient brillans; et tous au poste du plaisir comme au poste de la gloire. J'en reconnus plusieurs, et j'étais à peine entrée que j'étais déjà en pays de connaissances, et à mon

aise comme au milieu d'un état-major. A neuf houres leurs Altesses entrerent: Pauline était une véritable divinité, et quoique plusieurs de ses dames fussent fort jolies, elle les éclipsait toutes; elle était la reine et par droit de conquête et par drait de... beauté. Le prince Borghèse sit le tour des salons, adressant la parole à presque toutes les dames, remplissant son état de souverain avec beaucoup de naturel et de dignité. La princesse s'était reposée un moment; mais après un signe du premier chambellan, les premiers quadrilles, qui avaient été désignés d'avance, se formèrent. L'étiquette continua pendant. deux ou trois contredanses pour satisfaire les hautes vanites locales ou dignitaires; mais le plaisir l'emporta bientôt: un désordre de bon goût s'ensuivit, et des relations intimes me furent révélées dans cette heureuse confusion, où les mêmes cavaliers et dames se retrouvaient cependant toujours ensemble. Mon aimable chambellan, qui ne dansait plus, m'en fit faire la remarque, en prenant de cette occasion le plaisir de me raconter des anecdotes qui étaient assez vraies pour mériter aujourd'hui d'être cachées. Les Français abusaient un peu de leur position pour redoubler la jalousie naturelle des Piémontais; mais ils étaient les plus aimables, ct je trouvais leur conduite de bonne guerre. Pau· line, qui aimait autant à taquiner son monde qu'à l'enchanter, affectait de ne pas parler un mot d'italien; elle était si séduisante, que je ne sais pas si un peu d'impertinence, avec ses dames seulement, ne devait pas lui être compté comme un agrément de plus. Elle dansa peu, mais elle valsa beaucoup. Mon chambellan, qui avait une bonhomie assez maligne, observa que cela était un trait de caractère. Je n'en sais rien, parce que je n'ai point en les secrets de Pauline commo ceux d'Elisa; mais j'avoue que je partageais tout-à-sait sa prédifection, parce que la valse est presque une intimité dans un bal, que la coquetteric peut y briller un peu plus, et le sentiment s'y contraindre un pou moins

Toute la cour remarqua que la princesse avait eu pour cavalier plus fréquent l'un de ses chambellans, qui n'avait pas besoin de ce titre pour être remarqué. Je demandai son nom: » c'est » M. de Forbin, me répondit mon baron, il n'est » pas souvent des nôtres, car il est dans ce » monde quelque chose de plus que courtisan.

- » Sans doute, car il est fort bel homme, » d'une figure distinguée, où se point une neble »fierté qui ne paraît pas venir seulement de la » naissance, de la fortune ou de la faveur.
  - » Vous devinez juste, belle dame; M. de

"Forbin, sous ce masque de joli homme, ce qui one gâte jamais rich, cache un grand peintre. Il mais il cet plus sensible encore à la gloire': aussi, on le rencontrerait plus souvent dans les beaux sites ade l'Italie qu'à la cour de Paris ou de Turin; ' met quand il serait vrai que ce vif enthousiasme » ne le prît, comme on dit, que par acrès, qu'il one coure toutes les contrées, son cravon à la » main, que pour être agréable à la heauté, vous ronviendrez que c'est la une noble chevaleric. » et qu'on mérite de plaire quand on donne ainsi aux faiblesses dont on est l'objet l'excuse des . villusions les plus délicates qui puissent iennoblir pl'amour. Il y a bien dans M. le baron de For-.» bin, avec tous les avantages qui le distinguent, exec que les énvieux appellerment peut être de vala hauteur; mais, au milieu de la présomption » guerrière des cours impériales, il est bon qu'il se rencontre des hommes qui aient aussi la cononscience de leur valeur personnelle, et qui re-· prevent un peu l'honneur du corps des péquins, il's comme on appelle ici, aussi bien qu'ailleurs, soles hommes distingués qui pourtant ne sont pas u militaires. M. de Forbin a des manières aussi elégantes qu'un marquis de 1775, des opinions : » aussi peu surannoes qu'un jeune homme du dis neuvième siècle, et un talent de peintre qui

» ferait hoancur à un pauvre diable. M. de Forbin arrive de Rome; il m'a montré l'esquisse
d'un admirable tableau; qui lui fera prendre
rang parmi les premiers artistes de notre époque. Jeune, ardent, spirituel, M. de Forbin
est appelé à de belles destinées; et la gloire de
vson pinceau vaudra bien l'illustration bistorique
de sa famille.

» — Eh! Monsieur, malgré ma prédilection » pour la gloire des armes, je sens au fond de » mon cœur qu'il y a aussi de la place et de » l'admiration pour la gloire des arts! «

Après la part de ses éloges, mon chambellan fit aussi celle des critiques sur la cour de Turin. Il blamait surtout le luxo dertousiles senction-. naires, qui semblaient se faire un devoir du faste, · des dépenses, du jeu, des plaisirs. : » C'est une véritable craisade contre l'argent et contre les maris. C'est très amusant pour les vainqueurs, mais cela pourrait finir par n'être pas toujours aussi drôle pour les victimes.« Là dessus une foule d'ancodotes plus piquantes les unes que les autres: « Vous voyez bien cet équyer; il monte mal à cheval; le prince a augmenté ses ; » appointemens justement pour le plaisir de le » voir assez fréquemment tomber. "C'est un chapitre très important ici que les gratifications: » il en pleut. Le prince Borghèse est d'une gé» générosite admirable. Quand il gagne au jeu, vil se férait un scrupule de laisser quelque chose » dans la bourse de ses chambellans, et de ne » pas distribner une partie du gain à ses pages, » lesquels achèvent ici une éducation fort édifiants. » — Et l'Empereur, vous ne m'en parlez pas; \* est-ce qu'il n'est jamais venu dans sa bonne » ville de Turin'?

- » - Pardon, il y a montré beaucoup de taet, » beaucoup d'esprit, et on lui a su gré de ses refforts pour plaire. Il a dit aux femmes qu'elles étaient jolies, et aux officiers qu'ils étaient sbraves; qu'il avait distingué les Piémontais dans » la dernière campagne, et il savait le numéro r'de lours régimens et leurs relations de famille. » On ne peut imaginer un souverain qui ait plus » d'habile charlatanisme pour faire valoir une gloire v qui est grande par elle-même et qui pourrait »s'en passer. Il est venu au bal et a daigné y » causer pendant trois heures. Il n'a été bruit » long-tems que de la présence d'esprit d'une jeune personne qui dansait devant lui, et qui marcha sur le pied du grand homme par mégarde. Napoléon se retira en disant: Mais, Mademoi-» selle, vous me faites reculer. - Alors, Sire, ré-» pondit la spirituelle ingénue, c'est la première r fois que cela arrive à Votre Majesté. Toute la p soirée, on admira le bonheur de cette flatterie

» délicate. qui prouvait, de l'esprit et qui pouvait » promettre de la fortune. Le lendemain on re-» marqua encore que, par l'effet des émotions ou r de la fatigue, la jeune personne avait le teint » plus pâle, et qu'enfin elle avait trop dansé.....«

Je rentrai cliez moi à cinq beures du matin. L'éblouissement de cette fûte m'avait distraite; mais je ne pus, malgré la lassitude, trouver de repos. Une incroyable mélancolie semblait m'avertir que je n'étais pas faite pour le monde et les plaisirs vides de la vanité, mais au contraire pour l'individualisme des sensations intimes et profondes. Il faut une ame qui réponde à la vôtre au milieu de cette solitude bruyante des salons, un regard qui vous complimente et quelquesois qui vous gronde.

## CHAPITRE LXXXV.

Prome de à la Superga. — La ferme de, la jeune Adeline. — Trait de bienfaisance de la princesse Borghèse.

Les gens qui, comme moi, aiment les contrastes ne s'étonneront pas que le lendemain d'un bal j'aie été visiter des tombeaux. Mon ame mélancolique avait besoin d'objets moins bruyans; j'avais reçu dans la matinée M. le comte de Saluces que j'avais connu dans un précédent voyage en Italie, et qui m'avait demandé, la veille au bal, la permission de me rendre ses devoirs. M. de Saluces, d'une grande et illustre famille, était gouverneur du palais impérial de Turin; il honorait ses fonctions par son affabilité, et la cour par la déliçatesse de ses sentimens; il aimait beaucoup les Françaises..... Il aimait encoré beaucoup à parler notre

belle langue, et c'est sans doute pour se ménager le plaisir de la parler pendant toute une journée qu'il me proposa une longue course à la Superga.

Nous allames d'abord à la Superga; à mesure que nous approchâmes, nous sentimes comme une plus vive facilité de respiration, car l'air est incroyablement vif sur les hauteurs qui l'avoisiment. Le paysage qui là se déroule est magnifique: ce sont les Alpes d'une part qui s'élèvent, ainsi que des chaînons destinés à attacher la Suisse et le Tyrol à l'Italie; les Apennins de l'autre viennent protéger de leurs cimes opposées les richesses de la Lombardie. Le tems nous permit de distinguer de ce point, à l'aide d'un télescope, le dôme de Milan se dessinant sur un horizon de plus de trente lieues.

Les caveaux de l'église de la Superga contiennent les tombeaux des anciens rois de la Sardaigne. Il y a, pour ainsi dire, trois compartimens à cette table de la mort, trois classes de sépulcres; la place du dernier roi, celle des princes de la branche régnante, et en outre celle de la branche de Carignan.

Là le comte de Saluces m'apprit que ces royales dépouilles avaient failli éprouver le même sort que celles de nos soixante rois en France, qu'une fureur bien plus d'imitation que d'instinct avait

anssi voulu en Piemont attenter à ce qu'il y a de plus sacré sur la terre, aux tombeaux « Vos génés reux compatriotes, me dit le comte de Saluces, nous ont seuls épargné cette honte; le génie de la guerre, qu'on appelle le fléau des vivans, a fait respecter les moris, et rappelé le peuple piémontais à l'humanité; un général républicain a sauvé l'auguste poussière de nos monarques. Honneur au général Grouchy, alors commandant de Turin! Au risque de faire suspecter son civisme auprès des consells ombrageux de Paris, au risque des vengeances de la rage politique qui poussait des furieux; ce véritable guerrier frangais fut contraint de mettre d'augustes cendres sous la protection de ses basonnettes. Ce noble courage nous fit rougire et a préservé ma patrie d'une de ces taches que, dans les tems de crise, les honnêtes gens laissent toujours hélas infliger à un peuple par quelques misérables qui ne sont jamais d'aucun pays. De ce jour date mon awachement'à la France. Au milieu d'une invesion onereuse quelques beaux traits sont venus aimi nous réconcilier avec nos conquérans : et cos généraux pous onto du moins fait pardonher à vos fournisseurs.»

A ce nom de Grouchy, de cet illustre capitaine, dont moi aussi j'avais connu la générosité, une larme de souvenir vintuse mêter aux pleurs d'ad-XXXI. miration et de reconnaissance que M. de Saluces ne pouvait retenir. « Mon amie, me dit-il avec émotion, les grands spectacles de la nature s'embellissent encore par les douces pensées. Un site magnifique comme le site qui devant nous sé déploie, reçoit je ne sais quel prestige nouveau des souvenirs qu'il réveille. Une beauté morale sied bien à toutes les heautés physiques. A la Superga, le nom de Grouchy n'est pas le seul que vous aurez à bénir. Une vertu plus modeste, dont vous aliez voir les heureux objets, demande ici que le nom de la princesse Pauline aoit également prononcé avec vénération. Vous allez admirer un de ces traits qui feraient excusir hien des faiblesses.

de bois et de prairies; nous pouvons neus y présenter, et vous y verrez la vertu sous le chause récompensée et heureuse par la vertu aux lectrône. « Nous nous approchames et nous minmes frapper à la maison; une vieille famme mous ouvrit aussitât, et le comte lui demanda des nouvelles d'Adeline.

» Elle se porte bien, Excellence; elle est allée » porter le dîner de son frère; mais elle va re-, » venir et paraître bientôt. «

Un instant après arriva Adeline, et je vis une une de ces figures angéliques qui n'existent que dans la patrie de Raphaël, et qui ne pourraient être exprimées que par son pinceau. A peine cut-elle prononcé quelques mots, que je sus plus agréablement surprise encore; car non seulement elle nous adressa la parole en français, mais elle le sit avec un choix de mots qui ne laissaient pas supposer que la belle Adeline eût été élevée pour la vie rustique; je ne me trompais pas.

Adeline était fille d'un riche joaillier d'Alexan. dric; son père ayant dissipé sa fortune, se remaria à une veuve riche et mère de deux filles: il fit enrôler son fils, pour s'en débarrasser, et mourut de chagrin. Sa pauvre fille fut abandonnée. Une dame de la cour de Milan, et de la plus haute distinction, jeune veuve aimable et bonne, prit en pitié la pauvre orpheline, et se chargea de son éducation, qui fut conduite avec plus de tendresse que de prévoyance. La protectrice d'Adeline était sur le point de contracter un second mariage avec'le comte de\*\*\*. Celui-ci, qui n'épousait que la dot de la riche veuvé, ne vit pas la belle protégée de sa femme sans concevoir aussitôt l'irrésistible pensée d'une séduction coupable. Heureuse des grâces et des qualités de son Adeline, la comtesse ne concevait point d'alarmes de ses succès. Sa crédule confiance dura jusqu'au moment où une preuve écrite lui apprit tout à la fois; et l'inconstance de l'hom-

me duquel elle avait attendu'le bonheur, et la noble résistance de l'infortunée qui avait reçu ses bienfaits. La comtesse ne voulut point punir une innocente rivalité! mais trop faible et trop généreuse pour croire à l'ingratitude de celui qu'elle aimait, elle fit partir secrètement la jeune Adeline pour Turin, où elle la plaça chez une lingère. Ce brusque passage d'une vie occupée par toutes les études agréables à l'apprentissage d'un état obscur, et à l'ennui d'un travail manuel, fit our le cœur d'Adeline une impression doulourouse. Elle ne se plaignait pas de sa bienfaitrice, mais, par un invincible retour, sa pensée se reportait plus bienveillante vers son époux. Il était pare d'ailleurs de ces dons brillans, qui sont toujours des séductions et des dangers. Adeline, la pauvre Adeline ne l'avait pas vu sans plaisir, et il ne l'avait que trop découvert. L'adroit séducteur avait su ne montrer ni dépit ni surprise d'un départ dont il avait pourtant deviné les secrets motifs. Il n'était pas alors marié depuis deux mois, mais les dates sont-elles des convenances qu'on respecte quand on n'en connaît point d'autres. Il eut soin d'arranger les, plausibles motifs d'une affaire et la nécessité d'un voyage à Alexandrie. L'absence d'Adeline avait suffi pour changer un léger caprice en une passion violente,

et pour la satisfaire, rien dont l'époux de la . comtesse ne fût capable. Il s'était, par une cruelle patience, étudié à contrefaire l'écriture de sa femme. Arrivé à Turin, il écrit à Adeline au nom et avec la signature de sa bienfaitrice. Un domestique aux livrées de la comtesse était porteur du billet. Adeline le suivit avec joie et sans défiance, monta dans la voiture dont elle reconnut les armoiries, et on quelques minutes elle fut transportée dans un brillant hôtel de la rue du Pô. Adeline traverse rapidement les appartemens; son émotion redouble à l'idée d'embrasser sa bienfaitrice, mais c'est dans les bras du volage époux de la comtesse qu'Adeline vient tomber égarée. Ce trouble de la surprise, le perfide ne le prit pas pour un abandon de l'amour, mais il en profita avec une affreuse adresse, étoussant par ses violences les murmures, et les combats qu'il ne pouvait vaincre par ses caresses.

Échappée à une pareille lutte, Adeline n'en vit sinir le supplice que pour en sentir la honte et le remords. Sourde aux propositions qui cherchaient à acheter les charmes qu'elle avait si noblement disputés à l'adultère, Adeline revint accablée à son modeste asile. Peu d'instans après, le même domestique revint, toujours au nom de la comtesse, payer la pension d'Adeline. A cette somme était joint un présent considérable

pour l'orpheline, quelques cadeaux pour la lingère et ses jeunes compagnes. Un billet était joint à cet envoi; mais il ne fut point ouvert. Forcé de porter une réponse, l'impudent valet d'un maître corrompu osa dire à la malheureuse Adeline: »Mademoiselle; madame vous attend pour dîner et vous conduire au spectacle. « Alors Adeline', levant ses yeux voilés par le sentiment de sa chute, mais où brillait aussi la résolution de s'en relever, Adeline, jetant un regard de mépris sur le porteur du billet, lui dit avec dignité: » Mon travail et mon choix me retiennent vici. Je n'en sortirai plus que pour aller rejoin-» dre mon frère qui vient d'être nommé officier, » et qui seul décidera de mon avenir; reportez à » ceux qui me les envoient ces trop magnifiques présens. Je suis pauvre, mais, grâce à ma bien-»faitrice, je saîs travailler. « Un torrent de larmes vint mettre le comble à l'étonnement de toutes les jeunes compagnes d'Adeline. La maîtresse de la maison, présente à cette scène, ne comprenait pas la délicatesse d'Adeline, ne concevait pas des principes que l'or ne modifiait point, et ajoutait toutes les railleries du vice à tous les mauvais conscils de la cupidité. Cette logique était toute simple. Le refus d'Adeline entraînait la restitution des cadeaux qui accompagnaient le présent repoussé par elle. On allait presque

camployer des ordres après des raisons, quand l'Adoline, sans révéler son secret tout entier, se contenta de répondre: » Ce n'ést pas la le massager de la comtesse, mais seulement celui de » son époux « Excuses impuissantes; la maîtresse insiste. Adoline est réduite à supplier que du histies? sans lui rien demander de plus, on la laisse libre jusqu'an momest où sen frère auxa réponds à la lettre qu'elle allait lui écrire. Que milieu de cette scène de nobles prières, et si indignes résistances, la porte s'ouvre, un cri d'horheur s'échappe du sein d'Adeline; c'était le séducteur.

La femme respectuousement servile qui brûlait de gagner son salaîre, expliquait l'évanouissement de la victime à sa manière; mais au même moment une autre femme, jeune et belle sentre idans la maison, s'attendrit à la vue de la scène qu'elle contemple, presse dans ses bras celle que les pâleurs de la mort ne défiguraient point; Adeline ouvre les yeux, et touchée de la grâce et de la butte de l'inconnae, tombe aux genoux de cet ange tutélaire, se réfugie dans son sein, et y verse avec des larmes l'aveu de la houte qui les provoque, et qu'elle n'a point méritée : »Ah! » je suis digne de votre compassion généreuse. » Sauvez-moi, que votre jeunesse heureuse et protégée devienne ma protection et mon abri.

lu Ju puis par quelques talens payer l'asile que wj'implore pe rendez-moi ila vie, en me, gendant .» l'honneur que l'on veut me rayin, rendez-moi scette vie qui deviendra une longue action de prâces pour vos bienfaits. « A ces mots la jeune dame, relève avec, un vif élan d'intérêt la malbeureuse Adeline, et jetant un regard severe sur la marchande: »Nousianes voulu me trompat padite "wieunei-fillei est innocente, le vige a'a pas ce .gilangage.c. Out 6 , and the other in a .: . Non, non, s'écria Adeline, non, ma généob rause protectrice ; je ne veux pas usurper votre vestime; je suis tombée, mais je ne veux pas maplin, stre'est de luis (montrapt le comte) The same and the contravers on the line exne damez, calmaz rouse, lui dit la dame, vons ne .: P ma guitterez plus ; i puis: se retournant. veraile s comte, must et confusi Yous sentes bien. M. ale cemte, que votre présence est ici pour tout - ple monde un outrage, jet peutiêtre pour vous parale year, et toffchee & la progeaft que qu ... ar Mademoiselle, rendez grâces à la fontuins, , ndit avec importance la lingère; wotre : nort inst :: sentro: les mains, de madame lab duchesse de Cuastalia. 4 1 . har o'r o to garan ... Peu familiarisée avec les titres, écoutant bien ; plus la voix de la regonnaissance que celle de l'intérêt, morne d'attendrissement. Adelina ad-

minait la beauté, la grâce de sa bienfaitrice, et, dans son enthousigsme, L'aimait bien plus qu'une reine. La lingere se méprenant sur l'éloquent silence d'Adeline, lui rappelait de nouveau les titres de la princesse Pauline; alors la jeune fille, sortant comme d'un rêve de bonheur, électrisée a l'aspect de la grandeur compatissante, s'écria aven transport: » Quoi! la sœur hien aimée de Empereur! O Henri! o mon frère, vous pouo voz gacore chérir la bauvre Adeline. Dans l'esfusion de sa confiance, elle raconte la petite fortune militaire de ce frère bien-aime, parti soldat, nomme officier sur le champ de bataille, la helle action qui lui avait valu cet honneur. Heurense de trouver tout à la fois la fierte française, la tendresse fraternelle, toutes les vertus du cœur dans la charmante Adeline, Pauline la presse contre son noble sein queert a toutes les émotions généreuses, et l'emmène avec elle dans son palais,

Chaque jour la présence de la jeune fille devint la récompensa de la belle bienfaitrice. Il y a dans la reconnaissance une progression si douce de soins délicate, un si tandre empressement de plaire , qu'on pourrait dire que rien n'est plus ingénieux que le cœur pour acquitter ses deltes. Quand la jeune protégée fit confidence à la princesse du lâche stratagème par lequel le comte

avait surpris un odieux triomphe. I'mdignation de Pauline voulut instruire l'Empereur et appeler un châtiment; mais Adeline, songeant au repos de celle qui lui avait servi de mère, eut la générosité de demander un nouveau bienfait après tant de bienfaits: le silence et l'oubli. La princesse se plut à faire écrire devant elle au frère d'Adeline. Sur ces entrefaites, la comtesse qui avait élevé Adeline vint à Turin; elle était veuve de nouveau, et avait payé d'une partie de sa fortune et de son repos ce court et trop long hymen. Adeline sachant qu'elle était malheureuse vola près d'elle. Cette dame résolut d'aller ensevelir ses regrets et ses chagrins à la campagne; elle acheta le petit bien que vous Voyez? Le frère d'Adeline a obtenu son congé; épris d'une charmante fille de ce village; il l'a épousée; vous venez de parler à la incre. La comtesse est morte il y a peu de tems. La princesse Pauline a fait acheter le petit domaine et quelques alentours au nom d'Adelina; Peelle-ci y a installe son frere et sa jeune Belle-sœur; tous les ans elle vient passer trois mois au milieu des joies domestiques; riche des dons de la princesse, elle ne veut point se marier pout nouvoir en doter sa famille. Les bienfaits d'une main généreuse ont fructifié dans les mains reconnaissantes; l'héritage s'est amélioré et embelli; et le nom

de Pauline y est beni comme celui de la Providence.

Je vis l'intéressante Adeline; quelque chose de ses anciens chagrins se lisait encore sur sa belle physionomie, pour la rendre plus douce, comme un léger nuage relève encore l'azur d'un bei horizon. Sa conversation ne démentait point le bien que le récit de son histoire m'avait fait penser d'elle. Son frère était un homme simple, sans beaucoup de valeur, mais qui sentait tout le prix des bienfaits, et un seul noble sentiment ne suffit-il pas pour intéresser? Sa jeune épouse était si jolie et si timide, qu'il y cût cu une sorte de sacrilège à demander davantage à sa modestie. Hélas! me disais-je, que de personnes heureuses par les bontés d'une seule! Quelle douce consolation ou quel réel plaisir promis à la grandeur qui sait ainsi profiter de la puissance! Voilà une de ces scènes que l'histoire négligera peut-être, mais qui mérite de rester gravée dans le cœur de toutes les femmes.

Le soir, quand je vis en grande loge à l'Opéra cette sœur charmante de Napoléon, que je venais de mieux connaître que ses courtisans, elle me sembla plus belle de tous les souvenirs de bonté qui la paraient. Sa jolie tête étincelait de diamans, et mon attendrissement trouvait juste et légitime ce luxe qui avait aussi des tresors pour la bienfaisance. Je l'ai dit, la princesse Pauline était uner de ces femmes dont le ciseau de Canova ou la plume du Tasse pourraient sculs traduire la perfection barmonieuse et ravissante.

## CHAPITRE LXXXVI,

Promenade à Stupinitz. — Une muit de Napokion, — Le comte de Vivalda, chef de brigands.

M. le comte de Saluces avait été si content de sa promenade, qu'il revint me chercher quelques jours après pour me conduire à Stupinitz; lui et mon chambellan avaient le monopole de mes matinées. On ne sauvait imaginer une politesse plus exquise que celle de M. de Saluces; il portait si loin le respect pour les femmes, qu'il était toujours en tenue et en escarpins, en bade soie, enfin comme en toillette de réndez-vous. Je le croyais en intimité avec une grande et fort belle cantatrice du Théâtre-Impérial, et je ne manquais jamais de lui dire que l'assiduité et la longueur de ses visites auprès de moi le feraient gronder. Il ne se lassait pas de la plaisanteria, et me paraissait fort disposé à braver les repro-

ches de la prima donna. J'eus la malice de l'y exposer, en acceptant de nouveau son bras et sa voiture pour la promenade à Stupinitz dont il m'avait parlé.

Avant d'arriver à Stupinitz, il faut traverser la magnifique forêt qui donne son nom au château, et qui n'en est pas un des moindres orne-· mens; c'est aussi quelquefois un curieux spectacle que le passage du Sangone, torrent assez paisible en été, mais que la fonte des neiges rend fougueux et vagabond en hiver. Le Sangone n'était déjà plus à cette époque dans ses momens critiques, et nous fûmes heureusement privés du spectacle de sa mauvaise humeur. Les avenues qui entourent le palais de Stupinitz et qui y menent sont d'une longueur imposante, le château d'une élégance noble et enchanteresse; il avait passé comme un héritage de la maison de Savoie dans les domaines de la maison de Napoléon: les châteaux avaient eu ainsi le sort des trônes eux-mêmes, depuis le Trasimène jusqu'à l'Elba, depuis Rome jusqu'à Hambourg.

L'ancienne cour de Sardaigne, honorait très rarement Stupinitz de sa présence, et il fallait la solennité de la Saint-Hubert et les sons perçans du cor pour y appeler le roi et la noblesse piémontaise. Un cerf doré domine le haut du dôme pour indiquer la destination spéciale de

cette royale résidence, comme une espèce de grand veneur inamovible. Du reste, dans Stupinitz est disposé avec une régularité large et commode; on dirait d'une ville composée de galeries et de bâtimens se correspondant les uns aux autres, d'une ville pour loger une cour quelquesois à peine pendant quarante-huit, beures. Le baron de Luzerne, gouverneur du château, étant absent, le comte de Saluces sit appeler le concierge, et celui ci se sit notre cicerone avec une politesse et des manières moins élégantes que son supérieur, mais aussi avec une indiscrétion inappréciable, et qui, en ma qualité de curieuse, devenait pour moi fort amusante. J'ai bien souvent éprouvé qu'on apprend plus quelquefois avec les gens d'en bas qu'avec les gens d'en haut. Comme j'en ai vu de tous les étages, on peut croire à la vérité de mon observation.

Le complaisant concierge ne savait pas seulement comme un architecte tous les détails d'art que la visite d'un aussi beau monument exigeait; maîs il possédait comme un historiographe bien renté toutes les particularités curieuses, toutes les anecdotes secrètes et publiques dont, sous les deux régimes, Stupinitz avait pu être le théâtre. Elles étaient toutes fort importantes pour un cicerone qui yeut faire sa cour; mais elles le seraient moins pour des lecteurs désintéressés. Les récits un-peu bavards se supportent sur les lieux mêmes que l'on visite: l'împression du moment donne du prix à tout; mais ce qui est bon à entendre n'est pas toujours bon à raconter, et je ne choisis dans tout ce que j'appris à Stupinitz qu'une seule ancedote dont l'authenticité et l'intérêt me sont suffisamment garantis par le nom des personnages et les confidences du narrateur.

» Stupinitz, nous dit notre Suctone ambulant, a possédé l'empereur Napoléon; it a daigné y rester quelques instans, lors de son passage pour Milan, où il allait se faire couronner roi d'Ita-Lie. Il lui arriva ici une aventure qui vaut bien la peine d'être connue, i mais attendez : le leu de la scène ne nuira pas à son intérêt.« Là-dessus, il nous conduisit par un escalier secret au bout d'une galerie de l'aile gaushe du palsis, où régnait une longue enfilade de petits appartemens. En entrant dans Tull de ces appartemens, on me fit 'remarquer' de fort Beaux portraits, tous plus respectables les uns que les autres: c'étaient des generaux, des papes et des magistrats dont je n'ai pas retenu les noms. Cette chambre, pendant le séjour de la cour impériale à Stupinitz, avait été affecté à la belle madame \*\*\*, da service de S. M. l'impératrice feine Joséphine. L'Empéreur, qui avait, Har exces de prudence

sans doute, une clef pour toutes les portes, en avait une pour l'appartement de la jeune dame; il y entre par hasard, sans doute encore, au milieu de tant d'autres; on l'entend; et heureusement ou malheureusement, la jolie dame avait quelqu'un auprès d'elle à qui confier sa frayeun. Henreusement encore le quelqu'un était aide de camp de l'Empereur; il reconnaît son maître à la brusquerie de son entrée: habitué à lui rendre hommage, et surtout à ne pas le contrarier, il se laisse glisser à bas du lit, et par plus de respect se cache dessous. L'Empereur, armé d'une petite lanterne, regarde avec attention pour sa sûreté, remarque du désordre, de l'embarras, et particulièrement sur les chaises autre chose que des robes. » Un homme est ici caché, » s'écrie Napoléon; qu'on se montre, qu'on pa-»raisse devant moi, je l'ordonne, je le veux.« Un aide de camp est toujours bien forcé d'obéir à son chef. Voilà donc ce respectable général 'de division, c'était son gendre, ma foi, qui se découvre, se recouvre, et disparaît. L'Empereur demeura quelques instans encore comme un homme qui voulait, dans les petites choses aussi bien que dans les grandes, que le champ de bataille lui restât. Le plus curieux de l'aventure, le voici, et cela prouve bien que l'Empereur est aussi bon qu'il est brave: Le pauvre aide de XXXI. 30

camp craignait le lendemain les regards boudeurs du maître; loin de là il reçut l'accueil ordinaire, et l'Empereur ne lui dit pas un mot qui fût relatif à l'anecdote de la nuit.

» — Mais comment, dis-je avec vivacité au narrateur, avez vous pu connaître les détails » d'une scène dont les témoins avaient un intérêt » commun de discrétion?

»— Comment, ma helle dame? Vous l'auriez » su comme moi; si vous aviez été ici, et ou » j'étais; aucun des acteurs n'a parlé; mais moi » qui n'avais pas d'intérêt, je peux hien ne pas » avoir la même discrétion. Tenez, Madame, ve-» nez dans l'appartement à côté de celui-ci, vous » entendrez comme si vous étiez dans la pièce » même, et vous concevrez que s'il vous arrivait » quelque chose de pareil à ce qu'a éprouvé la » dame de service de Joséphine, on pourrait » très bien n'en pas parler et pourtant le savoir.«

Nous quittâmes Stupinitz, fort contens encore cette fois de notre promenade. La causcrie du château nous avait mis en humeur narrative; et M. de Saluces ainsi que moi nous vidions, en quelque sorte, notre sac d'aventures. Le roulement de la voiture dispose à cet échange de confiance et de pensées. Au milieu de la route M. de Saluces me sit remarquer une masure délabrée: »Vous voyez bien d'ici cette ruine; elle

vest de construction moderne pourtant, et elle vest témoin d'une misère qui accuse peut-être nos lois. Il y a quelques années, Turin reten-» tit d'un vol scandaleux: des hommes qu'aucune » mauvaise action n'avait point encore signales, và l'aide d'une fausse clef, dévalisèrent une riche maison. On fut bientôt sur la trace des vo-» leurs, la sentence accompagna presque leur » découverte; dix ans de travaux forces s'ensui-Le jugement s'exécute à Alexandrie. • vîrent. »Mais un pauvre diable fut impliqué dans cette svilaine affaire, pour avoir travaillé à la fausse volef qui avait été l'instrument du délit; le mal-» heureux, garçon serrurier, 'ignorait 'à quel » usage la clef était destinée. L'embarras de ses préponses, peut-être la nécessife de l'exemple wdans des tems difficiles, le firent également pcomprendre dans la condamnation, quoique pour un tems moins long que les véritables sebupables. Sa peine expirée, il chercha du » travail et fut repoussé comme un galérien. Les » maires, sous le prétexte de la sûreté de leur » commune se le renvoyaient, et le ballottaient vainsi sans asile. Dans sa détresse, avec quelyques branches d'arbres et de la terre, il éleva » cette masure que je vous ai montrée sur la lissière de deux communes, pour qu'aucun des » deux maires voisins ne put l'inquieter. Sa vie

rétait moins malheureuse; il : vivait de racines. pet d'un peu de pain les bons jours, ceux ou vil pouvait se rendre utile sur la route pour le praccommodage des voitures. La vigilance ad-» ministrative l'a encore poursuivi dans ce deranier abri de la misère et de la faim. Réduit nau vagabondage, à toutes les plus dures extréamités du hesoin, la fatalité d'une si criante » destinée lui fait regretter le pain du bagne, et pour le reconquerir, le malheureux fabrique rencore une fausse clef, se glisse dans une maison, choisit les objets les moins précieux pour 'eatteindre son but au moindre dommage possiphle, et loin de chercher à échapper à la justice. vil reste tranquillement exposé à ses poursuites. Arrêté sous le poids d'une récidive devant la n cour criminelle, il ne cherche point à se désenndre, avoue la réalité du vol, mais expose avec Reandeur less righenis, qui; l'y ont en quelque nsorte forcés; que les lois prompeuses, en lui prendant la liberté, mais en cessant de la neurgrig, lui avaient continué leur châtiment, et » rendu leur bienfait plus onéreux que leurs cirgueurs. La cour a eu pitié de tant de misères, ne l'a cette fois condemné qu'à une peine legère » de réclusion, a fait écrire par le procureur géneral à l'autorité administrative pour qu'en moins la terre ne fût pas refusee à pet infore

"tume à l'explitation de sa nouvelle peine. Quels "ques personnes charitables ont, en outre, quête "pour lui quelques secours:

"— Oh! m'écrial-je, indiquez-moi où je puis s'déposer mon offrande. A peine de retour à "Turin, je courrai la déposer." Je ne sais pas ce que les lois devraient faire pour ne pas pousser au crime ceux dui pourraient se repentir; mais d'est à la chafité qu'il appartient de reindier autant qu'il est en elle à l'impuissance de la justice, qui ne sait jamais, hélas! que punir. Ces problèmes législatifs sont si longs à résoudre, qu'il faut que la bienfaisance se charge de faire patienter le genre humain.

"le conte de Salucts, que les récits des choses "tristes et pénibles on ne les écoute pourtant "jamais sans un întérét qui réssemble presqu'a "un plaisir. Ma chère amie, je crois que notre "nature est d'être émus. Vivre, c'est sentir. "Des histoires de voleurs ne sont pas sans agrément quand on traverse une forêt. En volei "une dont un de mes amis a reçu en personne pla confidence de la part d'un voleur très dis "tingué; enfin, d'un voleur comme il faut. La "rencontre eut lieu à Turin même, à une table "de restaurateur. L'ami dont je vous parle, "désœuvre comme on l'est quand on dîne seul,

"ne se lassait pas de regarder un de ces bom-"mes dont la figure semble une curiosité. Celui-"ci, s'en apercevant, vint droit à la table du "voisin et lui dit: "Je suis de votre part l'ob-"jet d'une investigation dont je pourrais me fâ-"cher; mais comme j'aime assez à produire de "l'effet et à satisfaire la curjosité des honnêtes "gens, comme une conversation vaut mieux "qu'un duel; je m'en vais tout simplement vous "conter mes aventures:

., J'appartiens, Monsieur, à l'une des plus annciennes et des plus respectables familles de "Milan. Je suis le comts de Vivalda. J'ai dépensé "ma fortune et je ne m'en plaiss pas; car j'ai "joui de la vie. Les,voyages font mon honheur. "Dans deux houres, jaurei disparu de Turin, s du Piemont peut être. Je, ne vous demande pas "votre discrétion, parce que j'en suis sûr, ou plutôt parce que je saurais en être sûr. Je vais prejoindre mes honorables amis; je leur dois un "rapport sur les démarches diplomatiques dont "ils m'ont chargé; car, pour que vous le sachies ade suite, j'ai l'honneur de commander, avec l'intrépide Meinq, une troupe de braves de Narzali, qui ne sont pas bien avec votre Emppereur, et surtout avec sa gendarmerie, mais "qui s'en moquent. Tepez, Monsieur, pour vous aprouver ma puissance, prenez cette hague;

"avec elle vous voyagerez avec plus de sureté "qu'avec une escorte: c'est le meilleur passeport , que vous puissiez avoir pour toute l'Italie. A , ces mots, mon ami commençait à faire la gri-"mace. Soyez calme, ajouta le noble comte; je suis ici en amateur, et il n'y a que les plus "vulgaires préjugés qui puissent vous donner "mauvaise opinion de moi et de mes amis: il y "a brigands et brigands. Tout état honnêtement "exercé devient honorable; et si l'on voyait bien "à fond les misères de la société, les crimes se-"crets, les trabisons de tous les sentimens, la "lacheté des amitiés, les turpitudes du pouvoir, "les saletés administratives, judiciaires, civiles, "domestiques, matrimoniales; ah! Monsieur, je vous le répète, si les confesseurs des mourans "pouvaient parler, l'on serait peut-être forcé de " convenir qu'il n'y a de vertus que sur les gran. "des routes: audace et bienfaisance, voilà le "véritable brigand. Jugez un peu des qualités "supérieures de ma troupe: Il y a quelque "tems, le général Menou, gouverneur de la di-"vision militaire, voulut se mêler de nos affaires, ,, et mit en conséquence ses troupes à nos trous-"ses; Meino et moi nous endossons des unifor-"mes d'officiers supérieurs; nous avions de si "bonnes liaisons dans la ville, qu'avant minuit "nous tenions le mot d'ordre de la garnison.

"Quelques minutes après, sous prétexte d'un pordre militaire et supérieur, nous nous présentons chez le gouverneur, et nous démandons nà être seuls avec lui. Alors, plus de dissimu-...lation: nous déclarons nos noms et qualités, et "nous disons au général stupéfait: Vous vou-"liez nos têtes, nous sommes maîtres de la vô-"tre; vous vouliez nous faire coffrer, c'est vous qui êtes notre prisonnier. Toutefois nous ne voulons de mal à personne, et nous ne vous "demandons qu'une chose, c'est de ne plus nons "poursuivre avec acharnement. Prévenez de la "sorte une seconde visite que nous serions for-"cés de rendre plus sévère. " Après ce court "dialogue, nous regagnâmes en toute sûreté nos .. montagnes.

"Autre exemple, mon cher monsieur: La su"perbe Mme Meino, épouse d'un de nos cama"rades, nous fut enlevée: elle tomba dans un
"parti de gendarmes qui la menèrent à Alexan"dric. Seul, M. Meino se présente encore ches
"le général de cette ville, et cette fois sous l'u"niforme de la gendarmesie, en colonel, la croix
"d'honneur à la boutennière. Nous aimons beau"coup la croix d'honneur. Meino accorda un
"délai de trois jours pour la liberté de sa femme.
"Au bout de deux jours, Mme Meino était reve"nue; et l'on avait bien fait d'obéir, car sans

" vingt-quatre heures, et moi qui vous parle, j'é-" tais resté à Alexandrie pour retirer sa parole " d'honneur et rentrer dans les lois de la guerre.

.. Vous le voyez, nous avons horreur du sang, et nous ne le versons que quand on nous y .. contraint. Les femmes! eh bien! nous ne les . senlevons même pas, nous leur prenons tout, "mais nous leur laissons l'honneur. It n'y a pas chez nous plus de libertins que de traîtres. "Ceux qui ne sont point insensibles à l'amour ont des femmes légitimes où le sacrement a " passé. Nous avons réduit nos expéditions à un ... code régulier, et voici les principales disposisitions: Nous connaissons toutes les fortunes "à un sequin près; nous avons ainsi la liste des "riches propriétaires; nous en envelons un, "deux, trois, de tems en tems, à tour de rôle. "Nous les mettons en lieux de sûreté; nous leur , faisons les honneurs de notre table: le vin, le "café, la liqueur, un bon. ordinaire. Libre en-"suite aux prisonniers de s'en aller quand ila "veulent... c'est à dire quand ils veulent payer "leur rançon; mais nous ne sommes point juise, , nous leur donnons du tems. Ils prennent eux-"mêmes leurs échéances. Ils écrivent à leurs "familles, et pour cela encore, nous leur sau-"vons les ports de lettres, nous nous chargeons "nous-mêmes de les faire tenir. Quand les con"ventions réciproques ont été jurées, c'est-à dire
"encore, quand nous avons touché l'argent, nos
"prisonniers, un bandeau sur les yeux, sont
"ramenés, et à cheval, à peu de distance de
"chez eux. Nous les prévenons que toute dé"nonciation à l'autorité serait suivie pour eux
"de la peine de mort. Une fois qu'on nous a
"payé le tribut, on en'est quitte pour la vie.
"Plus honnêtes que les gouvernemens, nous ne
"volons qu'une fois la même personne; et je
"puis vous assurer que nous jouissons de l'es"time de tous les honnêtes gens qui ont eu af"faire à nous."

"Hélas! Madame, là finit le récit du comte "de Vivalda, mais là ne finit pas son histoire. "Lui, Meino et tous ses honnêtes camarades ont "été, il y a peu de tems, poursuivis avec une "nouvelle activité. Bien des pauvres gendarmes "y ont passé, mais enfin la troupe a été réduite. "Retranchés dans une ferme, on y a mis le feu, "et ils n'ont cédé qu'au nombre et à l'incendie. "La cour criminelle de Turin les a tous con-"damnés à mort, et tous ont été exécutés. C'est "un spectacle dont toute la ville a été témoin. "La naissance, la beauté de plusieurs d'entre "eux avaient redoublé l'épouvantable curiosité "des supplices. Il n'y en avait pas un dans la "bande qui ne portât les marques de quelques "blessures. Leur courage, leurs aventures ont "fait plusieurs fois les frais de toutes les conver-"sations, et vous voyez bien qu'on en parle encore."

Nous arrivames assez tard à Turin, à cause du mauvais tems. M. le comte de Saluces me reconduisit avec sa politesse ordinaire, et me quitta de suite; j'en augurai que la peur des reproches l'avait repris, et qu'il allait réveiller sa belle aetrice pour en diminuer la dose. Quoique je ne sois pas peureuse, on le sait, je n'en passai pas moins la nuit à rêver brigands, comme cela arrive quand on en a parlé beaucoup dans la soirée. Après deux jours de repos, et après mes visites d'adieux au comte de Saluces, à mon chambellan et à quelques autres personnes, je repartis pour Gênes.

## CHAPITRE LXXXVII

Retour à Génes. - Le comse Albiszi.

En quelques jours, j'eus bientôt suffisamment contemplé tout ce que la rue Balbi ou Strada-Nuova étalent de pompes; car rien ne me lasse aussi vite que les beautés de la pierre de taille et l'aspect du marbre, tandis que la nature animée des sites, desimontagnes et des paysages semble renouveler et rajeunir chaque matin pour moi l'émotion de leurs spectacles.

Je m'étais dit: Je veux me reposer quelque tems et vivre comme si mon avenir était assuré; et je fus si sidèle à ma promesse qu'on aurait pu me supposer 20,000 livres de rente. Je ne me ressentais plus de ma blessure, et, ce qui était bien plus grave, mon teint avait repris sette fraîcheur qui était admirée avant mes campagnes, et j'avoue que ma coquetterie ne regrettait nullement mes agrémens militaires. Beaucoup plus par ostentation que par goût, j'allais souvent au spectacle. N'aimant que sait

blement la musique, je ne m'y rendais en vérité que dans l'intérêt de ma toilette. Mon pauyre Hantz, en sa qualité d'allemand, était un peu plus mélomane; et au lieu de le laisser de planton a la porte de ma loge, j'avais pris, en reconnaissance de tant de services qui l'élevaient pour moi au-dossus de sa classe, l'habitude de le laisser se placer derrière moi. Je m'amusais beaucoup de son enthousiasme musical, qui était parfois fort grotesque, mais qui était toujours fort bien appliqué.

. J'approchais de cette époque fatale, tant redoutée, qu'on pourrait appeler, une première mort pour les femmes; enfin j'étals bien près de la trentaine; mais une santé que des fatigues qui eussent tué la plupart des femmes avaient rendue plus florissante, un certain air d'agrément que les Italiens désignent par una maniera che non è da tutti, me rendirent l'objet de poursuites et d'hommages flatteurs. Je sis la connaissauce de doux personnes différemment remarquables. Un parent du comte Mareschalchi, ministre des relations extérieures du royaume d'Italie, personnage important et cérémonieux, dont les manières gourmées allaient fort peu avec les miennes, mais que ses relations avaient rapproché de Nev, et qui m'en parlait quelquefois. L'autre personne était Albissi dont la

beauté fut citée depuis à la cour do Toscane. J'avais connu ces messieurs à la campagne et souvent nous en prenions ensemble le plaisir.

Les Italiens sont en tout et partout passionnes; et ils portent dans toutes les relations, avec une souplesse apparente, une irrésistible volenté de despotisme. Je n'ai jamais compris que l'ascondant du caractère, l'empire du génie ou de la gloire, et Ney seul à pu obtenir de moi cette soumission à ses avis, à sa volonté, que je ne pourrais jamais accorder aux seuls agrémens extérieurs d'un homme ordinaire quoique aimable. J'ai rapporté la licence bien meritée par ses services que j'avais laissé prendre à mon brave et fidèle domestique quand j'allais au spectacle: le premier jour Albizzi en parut surpris; le second, il en fut mécontent; le troisième, il se permit de me le dire et d'appeler cela une inconvenance. Un cela me convient lui épargna de nouvelles remarques. Il en quait fait assez pour que ie devinasse toutes les suppositions outrageantes d'un Italien qui ne connaissait pas la délicatesse des Françaises en pareille matière, parce que dans sa nation un valet peut devenir un rival tout comme un autre, et que ces faiblesses honteuses n'y sont point sans exemple. J'avoue avec toute ma franchise que j'étais si loin de mé riter ces soupcons, que mon imprudence n'avait

pas même pu songer qu'on pût se méprendre au point de les concevoir. La colère et les insinuations d'Albizzi, j'avais su les repousser; mais elles m'avaient éclairée sur toutes les convenances qu'exige le monde. Je me décidai dès lors, dans l'intérêt d'une réputation que je n'avais rien fait pour compromettre, à un sacrifice bien doulourenx, celui de mon pauvre Hantz, de ce fidèle compagnon de tous mes périls. J'immolai la reconnaissance à un autre sentiment honorable dont il ne pouvait recevoir et dont il n'eût point compris l'impérieuse susceptibilité. J'allais le renvoyer au moment du repos et de la récompense qu'il avait; si bien mérités. Hantz n'était qu'un simple domestique, et ces détails sont peut-être au-dessus de la dignité de l'histoire; mais je sentis à la noblesse de son dévouement, à la sincérité de sa douleur, que l'or ne sussit pas pour payer un attachement véritable. Je n'osais annoncer à Hantz netre séparation, au moment où il se faisait déjà fête d'accompagner à Rome, à Naples, à Florence, sa bon maître. Les sarcasmes d'Albizzi m'en. faisaient un devoir d'orgueil blessé; ma raison, - si rarement courageuse, m'en faisait une obligation d'honneur plus légitime. Je tournai long-tems autour de la fatale nouvelle, mais enfin j'en brusquai l'annonce auprès du pauyre Hants.

Rien n'est amer et pénible comme le sentiment d'une injustice, et je souffrais d'une séparation à laquelle il n'avait donné aucun prétexte, si ce n'est son dévouement que je reconnaissais si peu.

Quand je me fus expliquée, le pauvre Hantz n'en croyalt pas encore ses oreilles; il tomba à mes genoux, tendant des mains suppliantes et s'écriant: »Oh! ma jeune maître, je ne le ppuis; vous m'avez fait riche, reprenez votre vargent; je ne veux rien, et je m'engage à vous servir pour rien, et toute ma vie. Ayez pitié • du pauvre Hantz!...... J'en avais plus que pitié, car il m'inspirait de l'estime et de l'attache. ment. Je lui dis tout ce que ces deux sentimens pouvaient dicter de consolant, lui promettant de le reprendre à Paris, où je le recommandais à une utile commaissance. Il prit ma main, la porta sur son oœur, et s'éloigna avec l'air et la précipitation du désespoir. Je restai quelques minutes immobile; mais aussitôt une affreuse pensée me saisit, et sans songer à autre chose qu'à la crainte dont elle m'envoyait le · pressentiment, rapide comme l'éolair, je traverse l'appartement et l'hôtel, et j'arrive en bas pour voir Hantz occupé tranquillement à charger ses pistolets. Il rougit, me demanda mes ordres avez un calme qui me rendit le mien, et qui me livra à tous les embarras d'une pareille démarche. L'orgueil blesse me fit recourir à la dureté pour échapper à l'embarras: je lui dis de faire ses comptes et de les apporter. En retournant à mon appartement, je me vis l'objet d'une humiliante curiosité, qui augmenta mon humeur contre celui qui en était la cause innocente.

Je rapporte toutes ces circonstances; parca qu'elles jettent un triste jour sur les dangers d'une vie parcille à celle que je m'étais faite; parce que les femmes pourront y apprendre la fatalité attachée à une indépendance qui les expose non seulement aux suites d'un premier égarement, mais à l'humillation d'être mal jugées par le monde, qui ne leur épargne aucune gratuite supposition, aucune interprétation matveillante, même de leurs actes les plus innocens,

Hantz revint au bout d'une demi-heure, me dit qu'il avait pensé à tout, et qu'il était résolu de se brûler la cervelle si je le renvoyais; qu'il voulait me suivre et me servir pour rien; mair tout cela sans, s'échausser, mais avec une sermeté effrayante et que ses yeux confirmaient ter rihlement. J'éprouvais l'angoisse d'une crue lle n'est tation, A toutes mes réslexions, à tous messer couragemens il répondait: » Pous servir ou mouvrir, vous suivre ou me brêter la cer sette » Enfin, je mavisai pour le désarmer d'un moyen qui XXXI.

me reussit: je lui dis que j'étals près de me marier; que le futur exigeait de moi son renvoi à cause de la confidence qu'il avait eue de mon attachement pour un autre; que je l'adressais à Paris, à un excellent maître; que je l'y reverrais qu'il tâchât d'avoir une place pour le lendemain.

Hantz obeit avec chagrin, mais sans murmurer: il croyait qu'il y allait de mon bonheur, et ce sentiment délicat lui avait rendu du courage. Ce sacrifice, que je faisais aux propos d'un homme qui m'était indifférent, me rendit ce dernier odieux, et je résolus de quitter Génes aussitôt après le départ de mon domestique. Le pauvre garçon revint m'annoncer qu'il avait trouve à s'embarquer pour Trieste, avec un Italien, le comte Borara, et qu'il aimait mieux cela que de retourner à Paris. Je reçus le lendemain la visite de ce nouveau maître, et je lui récommandai avec effusion le dévouement et la fidelité du meilleur des domestiques. Le vent relint quelques jours les voyageurs, et je vis le comte Borara avec plaisir: il était aimable, bon et très attaché au parti français. Le jour qu'on mit à la voile, je le reconduisis et je restai sur le port jusqu'à ce que le bâtiment cut entièrement échappé à la vue, le cœur navré d'un sacrifice que l'amour-propre m'avait commandé, et qui me faisait perdre une des choses les plus Mil.

parps soile illaveriement respectueux et à toute épreuve d'un domestique qui élevait ses devoirs jusqu'à la noblesse de l'amitié.

En rentrant shez moi, j'y trouvai le comte Albingi. Mes manières sermes sentirent de ma tristesque il en puit une humeuri fort inconve mante noch il im'apphit jusqu'à pquel point un homme jeune, bon et spirituel, peut cependant déplaire. Je résolus d'attendre mon établissement à Florence pour reprendre un domestique ou une femme de chambre; mais avant mon départ poqui fut cependant assez prompt , j'ess à regretter la prudente et religieuse surveillance de mon pauvre Hants; car on me vola wie cassette qui contonait 7000 fr. en oc , 3000 fr. en hillets, trois hagues du plus grand prix, une parure fort belle que je tenais de Moreau, et ses lettres. Jamais, avant cette aventure, je n'avais su rien fermer ni me dester de personne. Depuis co jourgi je suis detenue craintive et me Mante jusqu'au ridionle. Mais west une qualité sardire en par conséquent inutile : c'est ainsi que la prudence vient aux mauvaises têtes, quand elies na peuvent plus en profiter. Chose inexplicable! ce sont les personnes qui ont le plus besoin d'argent pour des prodigalités, qui savent de moins s'en procurer set veiller à ce qui leur set signécessaire. en la verte de partie

Le vol fitr du bruit; et en sur fait dien prus, si je ne m'étais pas opposée à toute espèce de poursuites. On ne pouvait concevoir une si stoïque indifférence. Et moi je ne comprenais pas alors et je ne comprends pas encore sujourd'hui, ou l'argent est cloin d'être abondant peur moi; que pour quelqués préces de cet-argent on signe des procès verbaux d'arrestation, et quelquéfois des arrêts de mort.

Sur cea entrefaites je quittai Gênes, et je sus depuis qu'on n'avait point cre à cette insouciance, à ce désintéressement, vertu si pare dens le vulgaire; que c'est celle mi excite le plus de surprise et d'incrédulité. La bienvellange génolse prétendait à ce sujet que je métais voiét moimêmex oubliant, dans cette plate et infuste épigramme, que j'avais tout payé avec une extrême exactitude, et même avec une magnificence ridicule. Mais la médisance se soucie t-elle beaucoun de la raison? et la calomnie mi se moquitelle pas du bon sens? Tous comptes faits; il. me restait 5,500 fre, une garderobendune grande richesse, de la liberté; quelques talens ; Fespéral tirer parti de tout cela, et gardant mour coustlation mes nobles souvenirs, je m'abandonnai sans inquiétude à la fortune.

J'avis quitté Gênes le 7 mai 1808, pour me rendre à Lucques, ou je ne restai que le tems nécessaire pour voir les débris de la tour d'Ugolino, et j'en partis avec un sentiment d'horreur et de pitié. J'avoue qu'à Rome l'aspect des ruines et des souvenirs antiques m'a réellement remué l'ame. Partout ailleurs, les ruines ne sont à mes yeux que des masures. Mais là, l'ensemble des monumens conserve son prestige; chaque pierre rappelle excere la teine da monde et ne la dément pas. Ces arènes, ces amphithéâtres, ces colonnes qui se prolongent à l'infini, qui semblent parfois s'animer quand la race dégénérée dont elles sont devenues l'héritage se repose et sommeille ; cette vie des tombeaux qu'à très bien surprise et peinte l'auteur des Nuits Romaines, m'a été aussi révélée. J'ai cru voir souvent, au milieu de ces éloquens debris; Brutus, Caton et Seneque, écartant leurs linceuls, et cherchant des Romains dans Rome. Mais à Lucques l'enthousiasme n'est pas possible, et je n'eus pas même un quart d'heure d'admiration; je me préparai donc a n'y pas faire long séjour, et je pris la resolution d'aller à Pise.

is am too first many the party

re de l'engliste sette en place de l'addition de la communité de l'englise de l'addition de l'addition de l'ad La financia de la communité de

## CHAPITRE LXXXVIII.

der meg vi

an chita a

Arrivle à Pise et à Livourne. - De la tragedie italienne et de la tragédie française.

En quittant Lucques, je fis charger mes malles sur une de ces l'entes diligences de vetturino, et je partis dans une espèce de cabriolet napolitain, on y est fort mal juché, tout en l'air et à découvert, mais ils courent avec une incroyable rapidité. La route était belle, le tems superbe, et j'avais hâte, d'arriver à Pise. Hélas qu'on a tort de faire des souhaits! Si les miens avaient eu moins de vivacité, j'aurais eu quelques extravagances de moins à commettre.

A peine étais-je descendue de voiture, que je me vis entourée de cinq ou de six personnes que je reconnus aussitôt comme ayant fait partie de la comica compagnia de Milan: Blanes, Morochesi, Rigitti, et deux actrices fort jolies,

mais non pas du premier ordre. J'étais seule, je venais de passer quinze jours de contrainte et même de chagrin, tout devait me paraître occasion de distraction et d'amusement. On me montrait un empressement amical; j'allais entendre les chefs d'œuvre d'Alfieri et de Métastase: il n'en fallait gas plus pour me faire oublier passé et avenir, pour bercer ma folle imagination de guelques décevantes illusions. Mes artistes se rendaient à la répétition: je promis de les y aller rejoindre, prenant à peine le tems de de. jeûmer et de changer ma toilette de voyage, Arrivée au théâtre, la bizarre résolutoin avait fait des progrès, la fantaisie de jouer s'y était jointe, et à la fin de la répétion tout était convenu et arrangé. Je devais suivre la troupe à Livourne, où elle se rendait le lendemain, pour y paraîtra dans les rôles de Rosemonde de la pièce d'Alfieri, de Sémiramis de Voltaire, traduite par l'abbé Césarotti, et de la Jocaste des Frères ennemis du premier auteur.

Je veux consigner ici une remarque fort judicieuse que me fit au sujet de ce rôle de Sémiramis et de la poésic italienne, pour l'expression de certains sentimens, un des acteurs de la troupe, Rigitti, homme plein de goût et d'instruction. Je me la suis toujours rappelée, quand j'ai vu représenter le chef d'œuvre de Voltaire. stigitti trouvait que la poésie italienne communiquent plus de la pompe et de l'elévation convenible dans la circonstance à ces vers de la seene d'Asstir avec Semiramis.

mer Je viene vous en parler. Annon et Babylone all Demandent suns desour un Rélitier du trône.

Dans la traduction; Césagetti s'exprime de la sorte:

- lo vengo appunto a favellarne.

Littéralement, on diraît: io vengo à parlarne; comme un personnage vulgaire dirait à la voisine: je viens vous en parler; au lieu que favellar a bien une autre noblesse: cest un langage royal.

Il y a de ces nuances, de ces victoires, en quelque sorte, d'une langue sur une autre, pour la traduction de quelques sentimens qui tiennent aux mœurs. Je voulus blen accorder à Rigitti ce petit tridoniphe hational d'une expression; mais en général la langue française est encore celle que je préseré, celle qui a le plus de suite, le p

juste admiration à Métastase, à plantei et modifieri, à Goldoni surtout; mais le beau n'existe vraiment dans le théatre italien que par étincelles, et me semble loin de ces chefs-d'œuvre de goût, de convenance, d'intrigue et de pureté, qui font la gloire du theâtre français. Je ne parlerai pas des operas seria ou buffa; je suis si mal organisée pour la musique, que son charme embellissant de plates horreurs ou de plus plates arlequinades, n'a jamais pu venir jusqu'a moi, détruit, pour ainsi dire, en route, par toutes les sottises qu'il s'efforce en vain de ca. cher. J'ai souvent applaudi la délicieuse Prima donna, Pelandi, Blanes, Marochesi, aux théâtres de Florence, de Milan ou de Naples; mais je ne le cache pas: en fait d'émotions dramatiques, je préférais encore mes souvenirs français. Je suivis la troupe à Livourne; et le succès décida ma vocation. Toutes les troupes italiennes, même celles de cour, sont ambulantes. La nôtre courait de Livourne à Sienne, et j'y allai. Je ne retracerai pas ici les évenemens d'une pareille existence : ils auraient bien peu d'interêt pour le lecteur, car ils n'en ont guère conservé pour moi-même, excepté ceux de la bienveillance des artistes avec lesquels j'étais liée. Avant de parler de mon entrée au service de la princesse Elisa, j'ai à raconter la rencontre singulière que

je fis, à Florence, d'une jeune infortunée que les Français avaient arrachée d'une affreuse prison, dans un couvent du faubourg San Gregorio, à Mantoue; lors de la prise de cette ville. Cette aventure est touchante, et ce qui sjoute à sa singularité, c'est que la rencontre de l'héroine avait eu lieu en 1809, à une époque où toutes deux nous étions jeunes, et quelle se renouvela en 1815 sur un champ de bataillé, où nous n'échappames à la mort que pour ne plus compter toutes deux dans la vie que larmes et déséspoir.

## CHAPITRE LXXXIX

Peterinage à Valle-Ombrosa. — Arrivée à Florence. — Camilla.

A Sienne, j'avais fait mes adieux à la comica compagnia, et je m'acheminais vers Florence pour y passer quelques mois nel dolce far niente, desirant avant faire un pélerinage à Valle Ombrosa, berceau de mon heureuse enfance. Hélas! je reconnus à peine ces lieux naguère si beaux: Valle-Ombrosa avait tant change de maîtres, tant subi les augmentations et les mutilations du caprice, que, pendant quinze jours que j'y séjournai, j'allai demander en vain aux arbres, aux parterres, aux habitans même des environs, un souvenir, un regret: en vingt années tout avait change, les lieux et les générations! La guerre, la mort, ce mouvement de tant d'évenemens, avaient tout bouleversé. A qui aurais-je pu m'adresser pour être entenduc? Qu'aurais-je pu dire? Qui aurait même osé reconnaître l'unique fille

des nobles étrangers jadis maîti... cnéris et respectés de ces beaux lieux, dans un être isolé, sans rang, sans protections, sans appui, et déjà suspect à l'opinion pour le mépris des convenances et des sages préjugés, garans de la conduite et du seul bonheur des femmes? Le silence me semblait un devoir de respect pour mes parens, et je sus le garder, sans que cette faible expiation me rendit, à mes yeux, moins malheureuse et moins compatie. On its fuirent tristes, qu'its furent amers mes adieux, ces derniers adieux au toit de mes pères! ce fut comme une seconde séparation de ma famille.

Arrivée à Florence, je pris un appartement rue della Pengola, au premier. Dans cette maison, je vis Camilla Spinochi, nièce de ce gouverneur de Livourne, qui laissa echapper les Anglais du port, à l'époque de la prise de Mantoue, et que les Français firent emprisonner. Camilla, avait alors vingt-cing- ans. Cetait la plus belle per onne que j'aic vue de marvie, et c'était le moindre de ses agrémens; une taille de sylphide; dans la démarche, dans les attitudes, dans les gestes, une grâce, une barmonie, je ne sais quoi enchanteur qui eut fait tressaillir le cœur d'un viellard. An tant de séductions extérieures, Camilla joignait non pas le mérite de l'instruction, mais le don d'un génie naturel,

-le charme d'une ame tendre, et l'écfai d'une ame tourageuse. Ce fut pour moi, sitôt que je l'eusaperçue, un besoin irrésistible de la connaître; -j'en demandai l'occasion à mon hôtesse, et sa réponse changea ma curiosité en vif intérêt.

"Etun capo francese, me dit cile, c'est une n'emme qui se perd pour un'militaire de cette ination. Oh! c'est une vilaine affaire, et si clle un'etait pas protégée.... Il le dit bien le curé, qu'on la renfermera un jour. Nous la logeons par crainte, mais nous ne l'estimons pas.

Nous avez tort, repondis je car elle

Le soir même, je me trouval avec Camilla a un the que donnait un Allemand de distinction qui logeait chez Schneider, maître du plus bel hôtel de Florence, et l'un des plus remarquables de l'Europe.

Cet Allemand était un personnage fort curieux et fort bizarre, réunissant le double enthousiasamp est la double manie des systèmes de Lavater et de Gall. Il vivait au milieu d'une collection impombrable de profils, et dans une immense nompagnic de crânes et de têtes de morts. La plupart de ces agréables fantaisies avaient été l'objet d'un triste travail. Des ciselures d'or et estargent paralent la destruction; et, en vontant long le paralent la destruction; et, en vontant long le paralent la destruction; et, en vontant long le paralent la destruction; et, en vontant la destruction.

se pressait autour de l'excellence altemande admirait l'exactitude et la richesse de ses explications physiologiques. en extase devant tous les bizarres et absurdes enjolivemens qu'il s'était efforcé de prodiguer à la Mort. Je souffrais à l'aspect d'une si sotte manie si sottement admiree; et, dans ma répugnance bien naturelle, j'étais entré du salon dans un cabinet voisin. où se trouvait une superbe bibliothèque, et où un volume de Pétrarque substitua à l'ennui de contempler ce que je ne comprenais pas le plaisir plus délicat de voir retracer dans un langage enchanteur ce que je sentais si bien, Peu d'instans après, Camilla vint s'y réfugier aussi, fuyant les grotesques expériences qui faisaient circuler des crânes de morts dans des mains de femmes, ou qui exposaient leurs jolies têtes aux études de la bosse, comme si, pour deviner l'inconstance, la tendresse, le dégit, l'amour des arts ou des plaisirs, il était besoin de toucher et de constater les accidens céphalalgiques que cache leur chevelure.

Camilla me parut d'une beauté radiouse paqui me fit encore trouver plus aimable le squaire de joyeuse surprise qu'elle laissa échapper en s'approchant de moi. Après quelques mots excessans, nous passames ansemble dans la salle de billard. App bruit des hilles gouleutes, anats

ce qui dans le salon était au dessous de la soimantaine eut bientôt déserté la salle d'anatomie et de silhouette, laissant l'excellence germanique avec quelques vieux originaux, jusqu'au moment où un brillant ambigu lui ramena la foule.

On avait fait galerie autour de notre escrime au tapis vert, et les honneurs furent pour la belle Camilla. Dans ma vie militaire j'avais acquis assez de talent au noble jeu de billard, comme on dit, et j'aurais pu gagner toutes les parties; mais l'habitude de porter l'habit d'homme avait sait prendre à mon caractère la galanterie de l'autre sexe, et un désintéressement d'amourpropre qui m'a souvent engagée à sacrifier mes propres succès au triomphe de celles qui ne me semblaient plus mes rivales. Camilla ne s'y trompa point, et de cette petite complaisance date une amitié noble et tendre dont le sort me réservait de lui donner une dernière preuve dans le plus cruel malheur qui pût accabler une belle ame. Entre deux femmes qui paraissent se convenir, l'intimité marche vite. Aussi à souper, refusant toutes les offres des cavalieri serventi, esclaves d'étiquette de toutes les réunions en Italie, Camilla et moi nous retournâmes seules ensemble à notre commune demeure. Il n'était que minuit, et dans les heureux climats que nous habitions, c'est l'heure de jouir de toute leur

beauté et de tout leur charme. Aussi, au lieu de nous aller emprisonner sous nos moustiquières,\* nous changeames bien vite nos riches parures contre un commode négligé, et nous allâmes nous reposer dans un bosquet de jasmin, sur un canapé de mousse, parsemé de violettes. C'est dans ce lieu charmant que le jour nous surprit, moi heureuse de la confiance qui me révélait les intéressans détails qu'on va lire, et Camilla se félicitant d'avoir frappé à l'indulgence d'un cœur capable de comprendre le sien.

<sup>\*</sup> Ridcaux de gaze claire qui ferment, en Italie, les lits comme des boîtes.

the state of the s

-

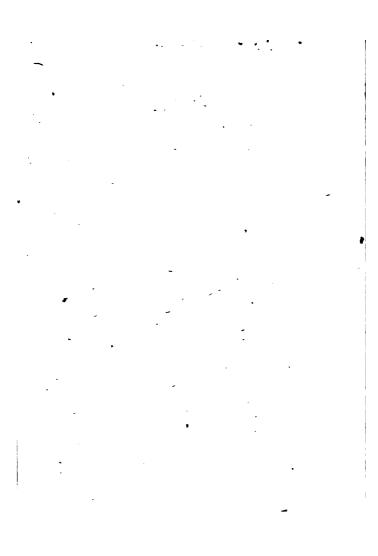

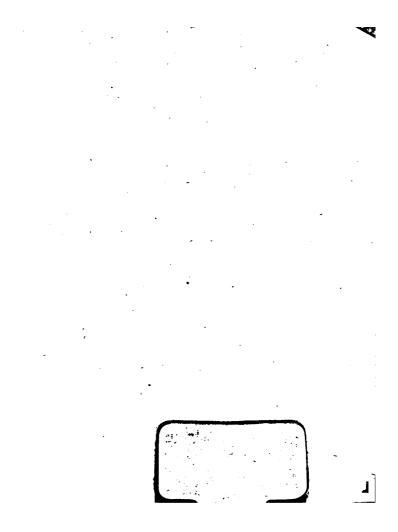

